

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



Seil Lees University of Calisopnia.

| No         | 8853          |
|------------|---------------|
| Division   |               |
| Range      |               |
| Shelf      | •             |
| Received 4 | 11 15 15 1873 |

Library of the University of California, wel In Theller & sy



# LIBRARY

Gel. University of California.

885.3 No. ... Division. Range Shelf Received 4/13 15 1873





### **LETTRES**

# A SOPHIE.

#### DE L'IMPRIMERIE DE COSSON, RUE GARENCIÈRE, N° 5.

Devini per Denne Oranizar Mont.
Schiller..... Alors, si l'ouragan soulevaix les vagues écumantes
un délire inexprimable s'emparait de son ame....

Digitized by Google

A P

ĽH

ma

81.

#### LETTRES

## A SOPHIE

SUR

## LA PHYSIQUE, LA CHIMIE

ET

## L'HISTOIRE NATURELLE;

PAR LOUIS AIMÉ MARTIN,

Avec des Notes par m. PATRIN, de l'Institut.

TOME PREMIER.

PARIS,

M. NICOLLE, LIBRAIRE, RUE DE SEINE, Nº 12.

M DCCC XX.

21509

IUX M

EST a
fre ce j
e son
courage
e plei
iit ces ;
nheur
ns acc
term
emblai

# DÉDICACE AUX MÂNES DE DELILLE.

C'EST au Peintre de la nature que l'offre ce faible hommage. Hélas! lorsque son indulgente amitié daignait incourager mes premiers travaux, lorsque plein d'enthousiasme il me répéait ces vers harmonieux qui firent son onheur et sa gloire, attentif à ses divins accents j'ignorais qu'il touchait ut terme de sa vie : tout en lui me emblait immortel comme ses Ouvrages.

L... AIMÉ MARTIN.

# PRÉFACE.

### DE LA SIXIÈME EDITION.

Le succès qu'a obtenu cette bagatelle ne m'a point aveuglé sur ses défauts; j'ai senti que je le devais moins au mérite de l'ouvrage qu'à l'indulgence du public et de mes critiques, et j'ai revu mon livre avec tout le soin dont je suis capable. Cette édition diffère presque entièrement de la première : huit cents vers supprimés et quinze cents ajoutés en font pour ainsi dire un ouvrage nouveau.

J'ai consulté toutes les critiques dont 1. a\* il a été l'objet. Un grand nombre de compliments, de vers faibles ou de mauvais goût ont disparu, et sans doute mon livre serait encore moins imparfait si j'avais eu autant de talent que de bonne volonté. L'apparition de Ninon et de Gassendi ayant été jugée peu intéressante par M. Delille, après l'apparition de Chapelle, j'ai composé une nouvelle lettre. C'est encore par les conseils de M. Delille que j'ai ajouté à l'édition précédente le poëme de Goffin. Ce poëte illustre, qui m'honorait de son amitié, m'avait engagé à multiplier les épisodes dans mon ouvrage; il pensait que ces récits poétiques placés à propos, devaient délasser le lecteur fatigué des détails quelquefois arides de la science. C'est ainsi que peu de jours avant sa mort il

daignait encore m'encourager; et j'ignorais que je l'entendais pour la dernière fois!...

L'édition que je publie aujourd'hui offre également un grand nombre de correctionsimportantes. J'ai ajouté plus de trente pages à la lettre sur l'hypothèse de Pythagore, que tout est sensible dans la nature. Celle sur le génie de l'homme est augmentée de moitié, ainsi que celle sur l'influence du bruit des vents, que j'ai terminée par un hommage aux victimes illustres du siége de Lyon. Les lettres XII et XVIII sur les oiseaux, et sur les animaux lumineux, sont entièrement nouvelles. J'ai donné aussi plus d'étendue aux lettres sur la cause des vents, l'électricité, le flux et le reflux, les

volcans, les animaux venimeux, les sources de gaz hydrogène, et l'utilité du zéphyr pour l'embellissement de la nature. Tout ce que je dis sur les yeux des insectes, des poissons et des quadrupèdes dans la lettre sur la chambre obscure, est également nouveau, ainsi que la fin de la lettre sur les amours de Flore et de Zéphyr, où j'ai essayé de mettre en vers le prodige si poétique du vallisneria spiralis. Enfin la lettre sur l'harmonie des couleurs dans les différents climats est augmentée de plusieurs pages, et entr'autres d'une observation curieuse faite par M. Patrin sur les rives de l'Ob. C'est ainsi que dans les épanchements de l'amitié il laissait échapper ces souvenirs pleins d'intérêt et de charmes. Pourquoi fautil que j'aie à déplorer aujourd'hui la

mort de cet illustre savant? pourquoi faut-il que la perte du guide qui m'avait éclairé de ses conseils, de l'ami qui m'avait obligé dans le malheur, ne m'ait laissé d'autre consolation que celle de lui adresser ce dernier hommage!...

Il est inutile, je pense, d'indiquer toutes les corrections et annotations que j'ai faites à la partie poétique de cet ouvrage : elles ne sont ni moins nombreuses ni moins importantes que celles dont je viens d'offrir le tableau, et qui appartiennent à la science. Je ne citerai que les changements les plus considérables, tels que les vers sur la puissance de Dieu et ceux sur Paul et Virginie (lettre 1<sup>10</sup>); ceux sur les débris de la nature, les mouvements

des fleurs et les abeilles (lettre III); les écrivains du siècle de Louis XIV (lettre VIII); les heros lyonnais (lettre x); les conquêtes de la nature et l'instinct des oiseaux (lettre XII); une esquisse du XIXº siècle (lettre XIII); les amours du vallisneria (lettre xvi; la peinture du coteau de Fourvière à Lyon (lettre xxIII); l'épisode de la mort de Bayard (lettre xxvIII); l'épisode de la mort de Pline (lettre xxxIV); enfin l'épisode du troubadour Rudel (lettre xL).

Quels que soient cependant les changements que j'ai faits aux Lettres à Sophie, on ne doit point s'attendre à y trouver des idées approfondies de la science: je n'ai pour ainsi dire qu'ef-



fleuré mon sujet, mon dessein étant plutôt d'inspirer le goût de la physique que d'en dévoiler les mystères les plus secrets. Voltaire a dit, en parlant de ses ÉLÉMENTS DE NEWTON: Je suis comme les petits ruisseaux; ils sont transparents, parce qu'ils sont peu profonds. Et moi, qui sens toute ma faiblesse, je me regarderai comme trèsheureux si le lecteur fait à mon ouvrage l'application de cette pensée.

Une dame de la plus haute distinction m'ayant demandé la suite de l'histoire du Prince de Cachemyre, je me suis empressé de me rendre à ses désirs. Mais les merveilles de la science et de la nature présentant des tableaux inépuisables, j'ai dû nécessairement étendre mon plan et composer plusieurs lettres sur ce sujet. Elles formeront, avec les *Lettres sur la terre*, un troisième volume que l'on pourra joindre à toutes les éditions des *Lettres à* Sophie, et qui en sera comme le complément <sup>1</sup>.



## INTRODUCTION.

IL y a quelques années que me trouvant à la campagne chez Sophie H\*\*\* nous eûmes ensemble plusieurs entretiens sur la physique et l'histoire naturelle. Le livre favori de Sophie était les Études de la nature; elle le portait toujours avec elle, comme on dit que Lafontaine portait les œuvres de Gassendi. La lecture de Bernardin de Saint-Pierre avait donné à cette aimable personne le goût de l'observation. Lorsque dans ses promenades un site pittoresque se présentait à sa vue, elle se plaisait à en chercher les harmonies : le ruisseau de la vallée, le saule du

T.

Digitized by Google

ruisseau, le sapin de la montagne, tout lui apprenait qu'il est une Providence. Il fallait l'entendre alors vanter les œuvres de l'Éternel! elle semblait, comme Socrate, avoir à ses côtés un génie qui lui dévoilait un Dieu bienfaiteur.

Cependant l'ouvrage de Bernardin de Saint-Pierre en la transportant pour ainsi dire au milieu d'une nature enchantée, lui avait donné des idées fausses sur plusieurs grands phénomènes de la nature; elle ignorait encore toutes les découvertes de la physique moderne, et semblait se peu soucier de les apprendre. Lorsqu'elle me parlait des quatre éléments, des sept métaux, ou de la fonte des glaces polaires, je me hâtais de lui donner une idée de la science de Newton et de Lavoisier; mais la crainte de voir détruire son monde enchanté l'empêchait de se livrer aux sublimes systèmes



de ces deux grands génies. Cependant, un jour je développais quelques idées sur la décomposition de l'air et de l'eau. Ces singulières expériences piquèrent la curiosité de Sophie. Je saisis cet instant pour lui montrer la lumière analysée, les éléments décomposés, la physique régénérée, enfin une partie des découvertes modernes. On devine combien elle dut être étonnée: un nouveau monde paraissait à ses yeux. Cette même Sophie que jusqu'alors l'éloquence seule de l'auteur de Paul et Virginie avait su charmer, cette Sophie, qui avait toujours dédaigné les idées nouvelles, était devenue tout à coup l'admiratrice de Lavoisier. Séduite par les expériences de cet homme surprenant, elle résolut d'étudier la physique, et de me prendre pour son guide. J'eus beau lui représenter qu'une partie des connaissances nécessaires me manquait; que

pour lui faciliter l'étude des sciences je serais obligé moi-même à des études considérables; Sophie ne voulut rien entendre, et tout à coup, comme le pauvre Sganarelle, je fus reconnu savant malgré moi.

La chose étant ainsi décidée, il fallut songer à rendre amusantes des expériences et des découvertes souvent abstraites. Les difficultés ne me rebuterent point; je fis un grand nombre d'essais; je me nourris de la lecture des bons auteurs. Peu à peu le chaos se débrouilla, mon plan s'agran-.dit, et je commençai a écrire. La sécheresse des sujets que j'avais à traiter était souvent désespérante. Pour y jeter un peu de variété et d'agréments, et pour sortir des routes déjà tracées, je résolus d'entremêler ces essais de quelques morceaux de poésie, et je chantai tour à tour la beauté, la nature et la science. Ins-



truire en amusant, tel est le but que je me suis proposé; le temps seul m'apprendra si j'ai réussi.

Prenez et dirigez un miroir, dit Platon, vous reproduirez la terre, les mers et le ciel; le monde, comme une ombre légère, passera devant vos yeux : mon ouvrage est ce miroir.

Telle est l'origine de cet essai; et si une chose peut me faire pardonner ma témérité, c'est que je n'ai eu d'autre but dans mon travail que de donner le goût de la science et d'offrir une esquisse des découvertes principales de la physique et de la chimie.

Quant à la partie poétique de cet essai, je me plais à témoigner ici ma reconnaissance à l'homme de lettres distingué qui a bien voulu m'honorer de ses conseils. Auteur de plusieurs poëmes charmants, savant dans les langues anciennes,

b×

et de plus homme de goût, il vient encore de montrer, dans des ouvrages d'érudition, que tous les genres de littérature lui étaient familiers. Si, malgré ses soins, mon ouvrage est resté si faible, c'est moi seul qu'il faut en accuser: les conseils d'un littérateur distingué peuvent guider le talent et non le donner.

M. Delille, dans son poëme des Trois Règnes, a développé avec le plus grand talent les belles découvertes de la science. Le traducteur des Géorgiques pouvait seul donner une tournure agréable aux choses les plus arides; aussi me suis-je bien gardé d'essayer de marcher sur ses traces. M. Delille plaça une statue d'airain sur les autels de la nature; moi, j'essayai d'y jeter quelques fleurs; il éleva des accents sublimes; à peine osai-je répéter des airs inspirés par une muse trop faible encore; et, si j'ai tenté de m'élever quel-

quefois, c'est qu'il est bien difficile de ne pas se croire poëte en présence de la nature.

Je finirai en donnant une légère esquisse du plan que j'ai suivi.

J'ài divisé cet essai en quatre livres; on verra que cette division naissait du sujet.

Le premier livre contient l'explication succincte de quelques lois générales de l'univers, lois, dont la connaissance est indispensable. Après avoir fait l'éloge de Newton, de Lavoisier, de Buffon; après avoir dit quelques mots sur l'incertitude des sciences, je rappelle l'hypothèse de Pythagore, que tout est sensible dans la nature. Cela me conduit à parler de l'attraction, de la pesanteur, et de quelques lois des affinités chimiques. Je donne ensuite des détails sur les lois du mouvement, ce qui me conduit à montrer la

sagesse du Créateur dans la forme des pieds des animaux. Je consacre une lettre aux moyens de conservation que tous les êtres ont reçus, aux ruses des insectes, à la tendresse maternelle, etc., etc. Je termine ce livre par un tableau de la puissance du physicien.

Dans le second livre je traite de l'air dans quelques-uns de ses rapports avec la physique, la chimie et l'histoire naturelle; je commence par donner une idée des phénomènes de l'acoustique; je cherche la cause des échos; je dis en passant quelque chose de l'impression que le bruit des vents et des orages fait sur notre âme; je donne quelques idées nouvelles sur les migrations des oiseaux; je traite ensuite des vents; j'explique le phénomène de la respiration; je décompose l'air; je fais l'histoire des gaz oxygène, azoth et carbonique; ce qui

me conduit à la reproduction de l'oxygène par le règne végétal; et, après avoir peint les amours de Flore et de Zéphyr, ou les mystères de la botanique, je finis par donner quelques idées nouvelles sur le système du monde.

Dans le troisième livre je traite de la lumière et du calorique dans quelquesuns de leurs rapports avec la physique, la chimie et l'histoire naturelle. Je peins la nuit, le crépuscule et l'aurore; je traite de leurs causes, et je donne ensuite une idée des tourbillons de Descartes; puis, suivant la marche tracée par Newton, je décompose un rayon du soleil, j'explique l'origine des couleurs, l'arc-en-ciel, la vision et les phénomènes de la réflexion et de la réfraction, et je finis par hasarder quelques idées sur les harmonies des couleurs.

L'histoire du calorique ou du feu suit

immédiatement, ainsi que celle de l'électricité, des météores et de la foudre. Je donne ensuite quelques idées qui m'appartiennent sur les compensations admirables de la nature. Je traite de l'aurore boréale, et j'explique d'un seul trait les pluies de pierres, les trombes et les volcans, par la belle théorie de M. Patrin. Enfin, je hasarde quelques pensées nouvelles sur l'utilité des plantes et des animaux venimeux; et je termine ce Livre par le tableau de la prévoyance de la nature par rapport aux fleurs et aux nids des oiseaux.

Dans le quatrième livre, je considère l'eau dans quelques-uns de ses rapports avec la physique, la chimie et l'histoire naturelle. Je traite d'abord de l'eau en général, de l'estime qu'en ont faite les anciens peuples, et du soin que la nature a pris de la répandre en tous liéux. Je

traite ensuite des causes de la rosée et des sources des fleuves, de l'immensité des mers, des marées; et je donne une idée des animalcules de Spallanzani. La formation de la glace, l'aspect des Alpes et un voyage souterrain font le sujet de plusieurs lettres; et j'arrive ainsi à la fameuse expérience de la composition et de la décomposition de l'eau. Cette lettre est suivie d'un essai sur les connaissances aérostatiques des anciens; puis, après avoir peint quelques harmonies hydro-végétales, je termine mon ouvrage par montrer que toutes les œuvres de la nature ont un but; que ce but est le bien des êtres créés; et je chante le génie de l'homme, pour prouver son immortalité 1.

On conçoit que cet ouvrage, pour être complet, demande un cinquième livre où il soit traité de la physique du monde en général, des métaux, des sels, etc. Ceci fera le sujet d'un ouvrage à part.

Tel est le plan que j'ai suivi : plan immense, qui renferme l'explication des plus intéressants phénomènes de l'univers, et qui, par conséquent, était bien au-dessus de mes forces. Je ne dirai donc rien de mes essais; reconnaître la faiblesse de mes talents c'est reconnaître la faiblesse de mon ouvrage.

Cependant, si les savants me reprochaient de traiter les matières scientifiques trop légèrement, je les prierais de se rappeler que mon ouvrage n'est qu'une introduction à ceux de Lavoisier et de ses successeurs, et que je n'ai point tâché de refaire ce que ces savants ont si bien fait.

Au reste, les notes que M. Patrin a bien voulu me communiquer serviront

que l'Auteur se propose de publier, ainsi que des lettres sur la botanique, si le public accueille avec indulgence ce premier essai. comme de supplément à mon ouvrage, et contenteront ceux qui auraient le désir de pénétrer plus avant dans les profondeurs de la science. Qu'il me soit permis de remercier ici ce savant naturaliste qui a bien voulu m'aider de ses conseils et de sa plume.

Je ferai encore remarquer que, soit pour ramener l'attention, soit pour rompre un peu l'uniformité du style épistolaire, j'ai souvent changé la forme de mes lettres: tantôt c'est une promenade, tantôt un entretien, un rêve, une fable, un voyage; quelquefois je hasarde une fiction. La plus hardie, sans doute, est l'apparition des ombres de Chapelle et de Chaulieu: peut-être me dira-t-on que c'était les faire revenir de bien loin pour raisonner des sciences; cependant j'ai cru pouvoir suivre l'exemple de quelques grands écrivains, et entr'autres du léger

1.

Hamilton, auteur ingénieux, qui conversait souvent avec les morts pour égayer les vivants.

Je tiens d'ailleurs pour certain que les fictions ainsi que les épisodes que j'ai répandus dans cet essai serviront à captiver l'esprit des lecteurs, réveilléront leur attention, et leur feront goûter les vérités de la science. Comme il est permis de comparer les petites choses aux grandes, je rappellerai ici que les plus grands orateurs ne sont souvent parvenus à se faire écouter qu'en employant à propos un apologue. Rome vit ses peuples révoltés rentrer dans le devoir au simple récit d'une fable. Thémistocle et Démosthènes, placés dans les mêmes circonstances, n'employèrent pas d'autres moyens, et obtinrent le même succès; les hommes sont des enfants qui demandent à être amusés.

Si humble que soit la chaumière, elle est aperçue du soleil qui y fait tomber un de ses rayons. J'ai osé appliquer cette sentence de Pythagore à mon ouvrage: heureux si le sexe enchanteur pour qui je l'écrivis veut répandre sur lui ce rayon bienfaisant!

#### DES LOIS GÉNÉRALES DE LA NATURE.

Dans le nombre des lois qui gouvernent l'univers, il en est deux dont l'étude peut conduire aux plus grandes découvertes: la première a reçu le nom d'attraction; tantôt elle agit à de grandes distances, soutient les mondes autour du soleil, et détermine l'étendue de leur ellipse; tantôt elle agit sur les éléments des corps, les reproduit ou les conserve, et par des affinités inexplicables, établit l'ordre de l'univers,

La seconde loi est celle de la raréfaction: comme la première, elle tire son origine du soleil, mais leurs effets sont bien différents: la force attractive du soleil fait circuler les mondes dans l'espace, et réunit les éléments de la matière; au contraire, le feu dont il est la source tend sans cesse à diviser les molécules des corps que les affinités

rapprochent.

Du combat perpétuel de ces deux lois opposées naît l'harmonie des

mondes.

# LETTRES A SOPHIE

SUR

## LA PHYSIQUE, LA CHIMIE

ET

L'HISTOIRE NATURELLE.

## LIVRE PREMIER.

DE QUELQUES LOIS GÉNÉRALES DE LA NATURE.

LETTRE Ire.

DE LA PHYSIQUE ANCIENNE.

V IENS m'inspirer, ò dieu du jour! Que ma voix, sublime ou légère, Puisse célébrer tour à tour Les lois du ciel et de la terre, Les savants, Sophie et l'amour.

La beauté m'ordonne d'écrire; Je vis sous ses aimables lois; La beauté m'anime et m'inspire; Jamais les cordes de ma lyre N'avaient résonné sous mes doigts Que pour célébrer son empire. Mais il faut que de nos docteurs Je vous dévoile la science, Et qu'à leur sévère éloquence Parfois je mêle quelques fleurs. Eh bien! essayons cet ouvrage, Préparons nos légers pinceaux, Et faisons de légers tableaux Qui plaisent au Français volage. Quoi! l'on redoute les savants! L'on trouve leur science obscure, Leurs systèmes impertinents! Peut-être seraient-ils charmants Avec un peu plus de parure. Eh bien! sur un ton plus galant J'en vais essayer la pcinture : Vous apprendrez incessamment Et les secrets de la Nature, Et les secrets du firmament. Ma muse, volage et badine, N'écrira rien que de flatteur : Ainsi, dans son trouble enchanteur. L'amant qui vous offre une fleur A soin d'en écarter l'épine.

Nous allons donc étudier la Nature; mais ne vous flattez pas de n'y jamais trouver l'amour: tout est sensible dans l'univers; la fleur même des champs, dont la bergère fait des bouquets, renferme des mystères, que le savant Linné vous confiera.

Que si je vous conduis avec Newton dans la route des cieux, nous y retrouverons l'attraction qui soutient les soleils sur l'abîme, et les dirige dans l'espace; que si nous tournons nos yeux sur la physique et la chimie, nous reconnaîtrons qu'elles doivent toute leur gloire à des affinités singulières et inexplicables.

Essayons d'esquisser les phénomènes de l'univers. O magnificence! comment contempler à la fois tant de merveilles? les détails échappent au calcul, et l'ensemble au génie; le cœur ne peut suffire à tant d'amour; la reconnaissance, à cette multitude de bienfaits; et l'imagination même reste épouvantée devant la grandeur de la création.

Qui peindra la verdure et les fleurs? qui peindra l'Océan, les fleuves, les ruisseaux, les fontaines? qui dévoilera le urs secrets? Voyez se jouer dans les airs, dans les eaux et sur a terre, cette multitude variée d'animaux, depuis l'aigle jusqu'au moucheron, depuis l'éléphant jusqu'à l'insecte imperceptible; interrogez les échos; voyez l'éclair, la foudre, les orages, l'arc-en-ciel: comment ne pas désirer de connaître les oauses de ces merv eilles? On les cherche on les étudie; on en saisit quelques-unes; mais toujours la première reste invisible, et la pensée de Dieu seule peut l'expliquer.

Et tout à coup, cédant aux désirs de mon cœur, Je voulus adorer Dieu. l'auteur de mon être, Et je dis à la terre: Es-tu le Créateur

Que mon amour cherche à connaître? Et la terre me dit: Je ne suis point ton Dieu. Et je dis à la mer, à l'air, au vent, au feu:

Étes-vous l'Éternel que l'univers adore? Et tous m'ont répondu : Nous ne le sommes pas. Vers l'Orient alors ayant tourné mes pas, Triste, je demandai l'Éternel à l'Aurore : L'astre de l'univers s'avance radieux; D'un seul de ses rayons il embrase, il éclaire Toute l'immensité de sa noble carrière, Et je fus ébloui du spectaçle des cieux; Et le Soleil me dit : O mortel téméraire, Tu voulais contempler Dieu dans sa majesté! Eh bien! lève les yeux! contemple ma lumière! Son éclat sert de voile à la Divinité, Et je suis à ses pieds comme un grain de poussière. A ces mots, frémissant et de crainte et d'effroi, Je crois voir le Soleil pâlir devant son Roi : D'un ciel éblouissant s'ouvrent toutes les routes, Rien n'arrête mes yeux qui plongent sous leurs voûtes; La Terre a disparu, le Soleil s'est enfui, Dieu s'est montré! soudain je n'ai plus vu que lui.

Non, non, le spectacle de tant de gloire n'est pas fait pour des yeux mortels, et c'est assez que Dieu se révèle à nous par les bienfaits et par les merveilles de la Nature. J'essaierai donc de le connaître par ses œuvres. Je m'éleverai à la cime des monts pour y étudier la source des fleuves; je verrai les

1×

orages se former, et la foudre grondera sous mes pieds. Tantôt, assis sur les bords de la mer, nous contemplerons ces grands mouvements des flots qui abandonnent et reprennent leurs rivages; tantôt, franchissant cet abîme immense, je peindrai les prodiges d'un nouveau monde. Entr'ouvrant le sein de la terre, je vous montrerai les cristaux, l'or, le diamant, cachés sous la verdure, comme pour laisser la place aux véritables richesses; je demanderai aux volcans la cause de ces feux qui donnent des spectacles si effrayants et si magnifiques; et, remontant enfin à la surface du globe, j'essaierai de deviner comment; du sein de la poussière aride, la Nature fait éclore les bois, les fleurs et les moissons.

> Mais pour varier ces tableaux Et pour délasser mon amie, J'irai tantôt dans la prairie Célébrer sur mes chalumeaux

L'amour et ses charmants travaux, La bergère la plus jolie, Et les doux charmes du repos; Tantôt, sur les bords solitaires D'une fontaine ou d'un ruisseau. J'irai des filles du hameau Contempler les danses légères. Alors foulant le vert gazon, Et me couronnant de feuillage, Je répéterai la chanson Des jeunes pasteurs du village. Ainsi j'unirai tour à tour A la plus savante peinture L'amour, les fleurs et la verdure : Chanter le plaisir et l'amour, C'est toujours chanter la Nature.

De manière que les plus belles découvertes de l'homme seront unies dans notre esprit aux tableaux les plus riants et les plus aimables.

Mais je pense qu'avant d'entrer en matière, il ne serait point inutile de vous donner une idée des principaux systèmes des anciens en physique: je dis des principaux, car s'il fallait vous les détailler tous, des volumes ne suffiraient pas.

L'ancienne physique était moins la science de la Nature, que celle des opinions des philosophes. On n'observait pas; mais on faisait des systèmes qui expliquaient tout. Thalès créait le monde avec l'eau 1, Phérécide avec la terre 2; Hippon émployait le feu; un peu d'air suffisait à Anaximènes 3: et Zénon se servait des quatre éléments réunis 4. Embarrassés pour peupler ce monde, d'autres savants venaient ensuite allumer de grands feux souterrains, pensant produire ainsi les métaux, les pierres, les plantes, et péut-être les hommes.

Aristote, tom. 4, Metaph., lib. I, cap. 3. — C. Origenis Philosophumena, cap, I, de Thalete,

<sup>\*</sup> Sextus Empiricus, p. 367.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Aristote, Metaph., lib. I, cap. 3.— Plutarch, de Placitis philos., lib. I, cap. 3.

<sup>4</sup> Sextus Empiricus, p. 367.

Si des miracles aussi singuliers vous donnent quelque confiance aux lumières de ces physiciens, et que vous les interrogiez sur les astres qui brillent dans le ciel, combien ne serez-vous pas surprise de leur réponse! Le soleil, que Cassini a trouvé un million de fois plus grand que la terre, n'avait pour Héraclite qu'un pied de diamètre i, et Anaxagoras ne le croyait pas plus étendu que le Péloponèse 2. Cet astre superbe, dont Newton a analysé les rayons, n'est, selon Thalès et Xénophane, qu'un nuage enflammé 3; selon Anaxagore et Démocrite, qu'un rocher de feu 4; et Philolaus disait que les étoiles sont autant de miroirs suspendus aux cieux, afin de nous renvoyer la lumière du soleil.

Plutarch., de Placitis philos., lib. I, cap. 21.

<sup>&#</sup>x27; Idem.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Plutarch., cap. 13.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Idem. — Origenis Philosophumena, cap. 8. De Anaxugora.

Ne riez pas trop aux dépens de ces anciens sages, nous retrouverons souvent parmi nous des systèmes aussi absurdes que les leurs.

C'est seulement depuis deux ou trois siècles que la physique est devenue une science de faits. Galilée et Torricelli, en pesant l'air, et Bacon, en indiquant presque toutes les découvertes modernes, préparèrent la voie que devaient suivre Newton et Lavoisier. Je vous parlerai dans ma première lettre de ces deux grands génies; ou pour mieux dire, toutes mes lettres ne renfermeront que le développement de quelques-unes de leurs idées.

Cependant les observations étonnantes de ces hommes célèbres firent faire les plus rapides progrès à la physique. Les connaissances s'augmentaient à chaque instant; l'homme se vit forcé d'apprendre toujours. Quelle précaution, quelle ins-

truction ne fallut-il pas alors pour étudier les livres les plus nouveaux et les mieux faits! Vous admirez les Études de la Nature; et cependant ces Études renferment un grand nombre d'erreurs. Je sais que jamais l'univers n'eut un plus habile peintre que l'auteur de cet ouvrage. Porté sur les rivages de l'Île-de-France, il eut la gloire de peindre le premier les beautés d'une Nature nouvelle: à sa voix, les plantes, les fleuves, les montagnes, la terre, tout semble sortir du chaos, et le monde embelli devient l'œuvre de la Providence.

Un jour, abandonnant cette île fortunée Qui sort du sein des mers, de palmiers couronnée, Un jeune voyageur s'élance sur les flots. Dédaignant la fortune et fuyant le repos, Il ne dépouilla pas les champs du nouveau monde; Des tributs de la terre et des tributs de l'onde Il ne s'enrichit pas : sage, il méprise l'or; Mais son vaisseau renferme un plus noble trésor : Des pleurs de deux amants, des jeux de l'innocence Il fera retentir les rives de la France. 12

Il semble, de Virgile empruntant les pinceaux, Des premiers jours du monde esquisser les tableaux, Et passe, en nous offrant leur naïve peinture, Des charmes de l'Amour à ceux de la Nature. Oui ne voudrait aimer comme ces deux amants! Ils nous font envier jusques à leurs tourments. Que dis je? Sous leur toit retrouvant une mère. J'habite leur vallée, et je deviens leur frère. Le soir, sur le gazon je partage leurs jeux; Je vois ces cocotiers, qui naissent avec eux, Dans un ciel toujours pur confondre leur feuillage, Et cacher des amours dont ils offrent l'image. Hélas! arbres charmants, vous ne les verrez plus! Le Ciel pour un moment vous montra leurs vertus. Témoins de leurs plaisirs, témoins de leur tendresse, Parlez, révélez-moi les traits de leur jeunesse : De tout ce qu'ils aimaient, il ne reste que vous, Et votre ombre entendit leurs secrets les plus doux! Eh bien! je veux m'asseoir sous vos riants ombrages; Je veux, interrogeant ces antiques rivages, Des plus touchants tableaux enchanter l'avenir, Et recueillir encore un dernier souvenir. Les voilà ces beaux lieux, témoins de leurs alarmes, Où Paul eut tant de joie et versa tant de larmes! C'est ici qu'ils étaient, c'est la qu'ils ont aimé! Au seul bruit de leurs noms, ce bois s'est animé! O champs des lataniers! ò fontaine, ò prairie! Combien à votre aspect mon âme est attendrie! Là ces enfans, cachés sous les plis d'un jupon, Dans leur course légère effleurent le gazon;

On croit voir de Léda la touchante famille
Sortir en souriant de la même coquille.
Là triste, et s'asseyant sur les rochers déserts,
Paul contemple un vaisseau qui fend le sein des mers;
Il soupire, il gémit au lever de l'aurore.
Quand tout sommeille, hélas! sa douleur veille encore;
Un noir chagrin flétrit et consume son cœur;
Que dis-je? il ne doit pas survivre à son malheur.
Je l'ai vu, succombant à sa mélancolie,
A genoux sur le tertre où dormait Virginie:
Ses yeux étaient éteints, son front décoloré.
J'ai vu creuser sa tombe, hélas! et j'ai pleuré.

C'est ainsi que mon cœur se laisse séduire par l'éloquence du poëte. Mais il n'en est pas de même lorsque je veux étudier la Nature: j'écarte alors toutes ces aimables illusions. Je suis toujours l'ami de Platon, mais je suis encore plus l'arai de la vérité.

La véritable science consiste à imiter la marche de la Nature, à détruire, à réparer, à créer comme elle. Mais que nous sommes loin d'atteindre à sa hauteur! Nous imi-

.

I.

tons ses phénomènes, elle les varie sans cesse; nous dévoilons un de ses secrets, elle nous en cache mille; nous faisons des expériences, elle conserve, elle reproduit un monde. A la voix du génie, l'eau et l'air cessent d'être des éléments, et la science ancienne disparaît comme un songe. Tout à coup l'homme laisse derrière lui vingt siècles d'erreurs, et sa pensée se renouvelle. Cependant, au milieu de ce bouleversement des opinions humaines, la Nature reste invariable; et, pour suivant sa marche, elle semble sourire un moment à nos nouvelles découvertes.

Ces découvertes renferment-elles la vérité? Il serait bien hardi de l'affirmer. Effectivement, comment ne pas craindre de s'égarer, lorsqu'on songe qu'il n'est pas d'erreurs dans les sciences qui n'aient eu de zélés et de nombreux partisans! La physique d'Aristote fut admirée pendant

des siècles, c'eût été un crime d'oser la contredire; de grands esprits soutinrent la doctrine d'Épicure; les systèmes d'Archélaüs, de Démocrite, d'Anaxagore, de Xénophane, obtinrent tour à tour de brillants succès. Où nous n'apercevons que des erreurs, nos pères croyaient trouver la vérité. Hélas! dit Montaigne, à voir ce tintamare de tant de têtes philosophiques, vantons-nous d'avoir trouvé la féve au gâteau.

Les savants ressemblent à ce roi de Siam qui, après une longue suite d'expériences faites dans le climat brûlant qu'il habitalt, décida, avec ses Talapoins, que l'eau était toujours et essentiellement fluide; vérité qu'on regarda comme démontrée, jusqu'à ce qu'un voyageur ayant gravi les montagnes d'Ava, voisines de Siam, y rencontra des physiciens qui lui soutinrent que l'eau n'est qu'un cristal fusible, une pierre

que la chaleur seule peut dissoudre. O savants! vous avez aussi votre montagne d'Ava.

Tout ceci pourrait faire naître quelques réflexions sur le néant des connaissances humaines; mais ma lettre est déjà trop longue, et je tiens du bon La Fontaine qu'il ne faut jamais épuiser un sujet.

> Un moment laissant le compas, Et la physique et la chimie, Je vais célébrer les appas Et les grâces de mon amie. Tibulle en aurait fait ainsi. Parni chantait Éléonore, Et la beauté répète encore Les vers et le nom de Parni. Hélas! c'est son sort que j'envie. Sur les secrets de l'univers. Sur ceux de la philosophie, Écrivait-il à son amie? L'amour fit naître ses concerts, Et sa gloire fut accomplie. Assis sous des ombrages verts, Bertin, dont vous aimez les airs, Pour Eucharia et Catilie

Soupirait ses aimables vers,'
Qui sont l'histoire de leur vie.
Attentif à sa mélodie, '
J'admire ses galants travers,
Et je jouis de sa folie.
Que m'importe l'espoir flatteur
D'aller au temple de mémoire?
Du dieu qui régnait sur leur cœur
J'estimerais mieux la faveur.
En vous voyant, daignez m'en croire,
J'ai plus désiré leur bonheur
Que je n'ai désiré leur gloire.

## LETTRE II.

NEWTON, BUFFON, LAVOISIER.

L'ART d'écrire est un art charmant. Pour lui bien exprimer sans cesse Tout ce qu'éprouve sa tendresse, L'amante écrit à son amant. Pour charmer l'absence cruelle, L'épouse à son époux fidèle Exprime ses doux sentiments, Peint son amour, et lui rappelle Le souvenir de ses enfants. Pour moi, mon bonheur est extrême : Grâces à cet art enchanteur, Je puis dire à celle que j'aime Tout ce qu'elle inspire à mon cœur. Lorsque sur la double montagne Par hasard je vais m'égarer, Son doux souvenir m'accompagne, Et son esprit vient m'inspirer;

Ma muse alors, dans son délire, Ose prendre un plus noble essor : Je vous célèbre sur ma lyre, Ét je chante longtemps encor Après avoir cessé d'écrire.

Mais, puisque je n'ai obtenu la permission d'écrire à Sophie qu'à titre de physicien, je vais essayer, pour lui plaire, de faire passer devant elle quelques-uns des savants modernes qui ont le plus illustré les sciences.

Newton est le premier. A ce nom, les cieux s'abaissent sous les régards de l'homme, et lui racontent la gloire de l'Éternel.

Au sein d'un tourbillon rapide Les globes ont leur mouvement; La main de Descartes les guide Sous les voûtes du firmament. Newton paraît; le ciel s'anime: Il dit; et son œuvre sublime, O soleil! est digne de toi : Les astres ont cru reconnaître La voix puissante de leur maître, Et les cieux reçoivent sa loi.

Mais ce génie immense ne se contente pas de mesurer les astres, de leur donner l'attraction pour les soutenir dans l'espace; décomposant un rayon de lumière, il fait voir au monde étonné les sept couleurs primitives, et le soleil devient le peintre de l'univers. Suivons Newton dans une chambre obscure : il reçoit sur le prisme un filet de lumière; ce filet se décompose en traversant le cristal, et nous offre soudain le spectacle de l'arc-en-ciel. Toutes les couleurs qui embellissent la Nature s'expliquent alors, en admettant seulement que les corps ont la propriété de décomposer la lumière, de réfléchir une ou plusieurs nuances, et d'éteindre les autres. Avant Newton, l'origine de ces phénomènes était ignorée, et l'on ne se doutait pas qu'un rayon du soleil, qui paraît blanc, fût composé de sept rayons brillants des plus vives couleurs; la lumière est, si j'ose le dire, la palette dont la Nature se sert pour peindre les nuages, les fleurs, la verdure, enfin le monde entier.

Tandis que Newton décompose la lumière et dirige le cours des astres, Buffon expose les merveilles de la création, et fait, pour ainsi dire, passer l'univers devant nos yeux.

Ce superbe coursier, qui du pied bat l'arène,
Qui, prêt à s'élancer, mord le frein qui l'enchaîne,
Hennit, et balançant ses longs crins ondoyants,
Vole et prend son esser, aussi prompt que les vents.
Cet animal utile, et pourtant qu'on méprise,
Dont le nom, mais à tort, exprime la sottise,
L'ane, qui, chaque jour, apporte sur son dos
Dans le sein des cités les tributs des hameaux,
Et qui, du laboureur secondant l'industrie,
Défriche ce terrein sans culture et sans vie;
De quels traits par Buffon ils sont peints tous les deux!
C'est le coursier lui-même: impatient, fougueux,

Au bruit de la trompette, au cliquetis des armes, Il emporte son maître au milieu des alarmes. Partage ses dangers, seconde sa valeur, Et s'enivre d'orgueil sous le guerrier vainqueur. Voilà bien l'ane aussi : Patient et docile, Moins beau que le cheval, mais non pas moins utile, On ne l'attelle point à nos chars opulents, Mais humble, il vit et meurt dans la maison des champs Quand du roi des forêts Buffon m'offre l'image. Je crois voir le lion, avide de carnage, S'élançant tout à coup au milieu d'un troupeau, Combattre, terrasser, déchirer un taureau; Et les crins hérissés et la gueule sanglante, Il rugit, et partout il répand l'épouvante. Mais sa fureur se calme : avec quelle fierté Il s'avance! son port est plein de majesté. En lui les animaux ont reconnu leur maître; Tons ont frémi de crainte en le voyant paraître. Ainsi, de la Nature habile observateur, Buffon peint dignement l'œuvre du Créateur. Il dit le cerf léger, roi du bois solitaire, Le chevreuil innocent, le tigre sanguinaire; Il surprend du castor les secrets merveilleux; Pour peindre l'aigle altier, il le suit dans les cieux; Et quand du colibri, bijou de la Nature, Il veut montrer l'éclat et la riche parure, Soudain l'oiseau, couvert des plus vives couleurs, S'offre à nos yeux charmés, volant de fleurs en fleurs.

Ainsi l'éloquence de Buffon sait repro-

duire les traits de tous les animaux. C'est peu de les avoir peints, il veut encore assister à leur création et à celle de l'univers. Mais quand il nous fait voir la main du Créateur lançant sur le soleil une immense comète qui détache de cet astre le globe que nous habitons; mais quand il nous montre ce globe formant, pendant trois mille ans, un immense incendie au milieu de l'espace, les eaux réduites en vapeurs, l'or, l'argent, le fer liquéfiés, et tous les élements confondus; mais quand, pour peupler ce monde, il crée tous les êtres divers avec ses molécules organiques, commeÉpicure avec ses atomes, son génie l'égare et nous égare avec lui, tant son éloquence est persuasive, tant son esprit le sert bien jusque dans ses erreurs! Plaignez l'homme : rien de parfait ne peut sortir de sa main; ses systèmes les plus étonnants ressemblent à ce colosse dont

la tête était d'or et les pieds d'argile : une pierre roule du haut de la montagne, et le chef-d'œuvre est brisé.

Si Buffon n'a pu sauver ses systèmes de l'oubli, son histoire des animaux le fera vivre éternellement. Il semble, en la lisant, qu'il soit le premier qui ait vu l'univers; au moins est-il le premier des modernes qui ait su le reproduire dans ses ouvrages.

A l'étade, à la gloire, il consacra sa vie;
Toujours sublime et grand dans ses écrits divers,
Il prit pour guide son génie,
Et pour modèle l'univers,

Au récit des découvertes de Newton et des travaux de Buffon, peut-être vous estil venu dans la pensée que tout était fait en physique. Cependant de nos jours il vint un homme qui, s'attachant aux choses les plus simples en apparence, dévoila des secrets jusqu'alors impénétrables. Lavoisier fut le créateur d'une science qui avait presque le pouvoir de créer; l'eau et l'air furent tour à tour décomposés et recomposés, et le monde reçut de nouveaux éléments. Voulez-vous savoir la récompense que les tyrans révolutionnaires donnèrent à celui qui opéra tant de miracles? la mort.

Le front ceint des lauriers réservés au savant,
Lavoisier s'avançait au temple de Mémoire;
Mais les tyrans ont dit, éblouis de sa gloire:
Qu'il meure, il est coupable, et l'échafaud l'attend.

C'en est fait, la vertu succombe;
Mais c'est en vaia que la voix du méchant
Sur les œuvres du sage appelle le néant:
L'éternité repose sur sa tombe.

Connaissez donc l'immensité de la science de Lavoisier : tout ce qu'on voit sous le ciel est de son ressort. Le potier lui demande ses terres, le peintre ses couleurs, le médecin ses remèdes, et le guer-

3

rier ses armes. Les autres sciences même puisent dans son sein: elle crée la minéralogie, réforme la géologie; et, découvrant les abîmes de la terre, elle imite la marche de la Nature, et nous enseigne ses secrets: nos aliments, nos habits, nos arts, l'or, l'argent, le fer, la poudre, tout est l'œuvre de la science, et la science est l'œuvre de l'homme.

Mon projet, dans la suite de mes lettres, est de considérer les anciens éléments dans quelques-uns de leurs rapports avec la physique, la chimie et l'histoire naturelle, et de mettre sous vos yeux les systèmes des grands maîtres dont nous avons parlé. Mais daignez m'en croire, Sophie: quelque savants que nous puissions devenir, nous ne renfermerons jamais dans les bornes étroites de notre intelligence toutes les profondeurs de l'œuvre de l'infini. On interroge la Nature à toute heure, et, chaque siècle, elle répond un mot.

La Nature se joue des savants, comme les passions de la sagesse. Les hommes sont de grands enfants.

Un petit enfant, assis sur les bords du Rhin, puisait de l'eau dans sa main, et la versait dans une écuelle. On lui demanda ce qu'il voulaitfaire: Je veux, répondit-il, vider toute cette eau dans mon écuelle, pour voir ce qu'il y a là-bas au fond. Les enfants sont de petits hommes.

Plus d'un savant se flattera de vous dire ce qu'il y a au fond de la rivière; vous aurez mille explications pour un phénomène. Les systèmes sont nombreux; la vérité n'est qu'une : c'est elle que nous chercherons.

Demain nous nous occuperons de l'hypothèse de Pythagore, que tout est sensible dans la Nature. Il n'y a qu'un pas de là aux lois générales de l'attraction et des affinités : ce sera le sujet des lettres suivantes.

Adieu: soyez heureuse dans vos bocages; cueillez des bouquets, formez des guirlandes. Hélas! j'envie votre bonheur.

> Ou'il est doux de vivre au village. D'v rêver au bord du ruisseau Oui baigne un modeste héritage, Et d'entendre le chalumeau Des jeunes filles du hameau Oui s'assemblent sous le feuillage! Heureux qui possède un troupeau, Et qui voit la laine légère Tourner sur le léger fuseau De son innocente bergère! Qu'il soit béni par les Amours, Que son amante soit chérie, Et qu'il voie écouler ses jours Comme l'onde dans la prairie. Qu'il ne cueille jamais la fleur Dont la campagne est embellie, Que pour l'offrir à la pudeur; Que jamais l'or ni la grandeur Ne soient l'objet de son envie, Et qu'il soit content du bonheur Qu'on goûte auprès de son amie,

### LETTRE III.

DE L'HYPOTHÈSE QUE TOUT EST SENSIBLE DANS LA NATURE.

OH! qui peindra jamais tes attraits enchanteurs, Amour, fils de Vénus, dieu puissant d'Idalie! Tu parais : le vent fuit, et la terre embellie Tressaille de plaisir et se couvre de fleurs; La mer a pris soudain une face riante; Les bois ont incliné leur cime verdovante. Et le ciel, plus serein, plus brillant et plus pur, Déroule devant toi ses vastes champs d'azur. A peine le printemps ramène le zéphire :. ' Tout fleurit, tout s'anime et ressent ton empire; Des chants vife et joyeux annoncent ton retour, Et l'univers entier rend hommage à l'Amour. Déjà s'abandonnant au dieu qui les entraîne, Les taureaux enflammés bondissent dans la plaine. Traversent les forêts, les torrents, les déserts; Et leurs naseaux brûlants interrogent les airs; Et bientôt on les voit, au milien des campagnes. Reposer triomphants auprès de leurs compagnes.

Amour! charmant Amour! tout cède à tes attraits. Faible mortel! en vain, pour éviter ses traits, Tu gravis sur les monts, tu vogues sur les ondes; Tu t'énfonces en vain dans les forêts profondes; Au fond de ces déserts, quand tu crois échapper, Le dieu lance le trait qui vole te frapper.

Oui, tout est sensible, tout est en harmonie dans la nature. Voilà l'origine de cette hypothèse d'Orphée, d'Homère et de Pythagore, que l'univers est un admirable concert, et que la sagesse et la philosophie ne sont que l'étude de cette musique, que le méchant ne peut comprendre, sûrement parce que le méchant n'aime pas.

C'est en recueillant les traditions de tous les peuples, que Pythagore s'était assuré de cette grande vérité de la sensibilité de la Nature. Les premiers hommes l'avaient transmise à leurs enfants dans des allégories poétiques: la lyre d'Apollon élevait les murs de Troie; Thèbes paraissait aux accords d'Amphion. Si à ces allégories on joint celle de Deucalion et Pyrrha, qui repeuplèrent le monde en jetant derrière eux les cailloux du désert, on expliquera facilement comment les pierres purentêtre sensibles aux accords d'Apollon et d'Amphion. Dans ces heureux temps,

Les nymphes habitaient les vergers et les bois; Les dieux, pour les chanter, avaient fait naître Homère. Ne pouvant expliquer la Nature et ses lois, Les anciens enchantaient la terre.

Le mouvement des plantes pour suivre le cours du soleil; l'amour de la vigne pour l'ormeau, et du lierre pour le chêne; la formation singulière des stalagmites et des stalactites; le pouvoir de l'aimant sur le fer, qu'il attire et qu'il retient; la végétation merveilleuse de quelques métaux, et mille autres phénomènes semblables, séduisirent les anciens sages. Trop portés peut-être à généraliser, ils se crurent dans un monde d'amour; ils aimaient, et tout aima autour d'eux. L'histoire de la Nature fut celle des nymphes et des dieux: les Napées, couronnées de bluets, enchantaient les prairies; les Oréades, vêtues de mousse, se reposaient dans les fraîches grottes des montagnes; les Dryades embellissaient les bocages; Clytie animait le tournesol, et la nymphe Écho répétait je t'aime à tous les amants. Les poëtes voulaient-ils peindre l'Aurore et le Printemps? tout s'animait, tout prenait une vie dans leurs tableaux.

Chassant loin d'elle la nuit sombre, L'aimable Aurore en souriant Paraît au bord de l'Orient: Déjà le jour succède à l'ombre Et de toutes parts se répand. Le Zéphyr souffle, et les prairies Se couvrent, s'émaillent de fleurs; L'Aurore, en les baignant de pleurs, Peint leurs corolles rafraichies Des plus agréables coulcurs; Le Zéphyr, de sa douce haleine, Les balance légèrement, Et de leur parfum odorant Il embaume et remplit la plaine; Partout règne la volupté, L'amour a repris son empire, Et dans l'univers enchanté Tout renaît, s'anime et respire.

Quelle joie! quel appareil de gloire! Voici le jour des noces de la Nature; le Printemps se pare d'un riche tapis; la jeunesse fleurit comme la rose. Il semble que la vie et la beauté ne nous aient été données que pour aimer. Sitôt que l'âge de la tendresse est passé, les fleurs se flétrissent; de même la beauté fuit, la vieillesse vient, et le plaisir s'envole.

Interrogez votre cœur, il vous dira pourquoi la prêle et la salicaire ne quittent jamais leurs ruisseaux, et l'origan ses rochers arides; pourquoi la bruyère est fidèle à ses collines, la jusquiame à ses rocailles, et le muguet à ses bois. Vous saurez comment le pommier ne se plaît que dans nos plaines tranquilles, et le pin que sur les montagnes battues des vents. Étudiez le mouvement des plantes; voyez le réséda et l'héliotrope se tourner vers le soleil qui leur donne la vie, l'arbre triste ne s'épanouir que la nuit, et la sensitive fuir la main de l'homme, comme si elle savait que cette main détruit.

Si vous suivez les bords des ruisseaux, vous serez surprise de la multitude de fleurs qui ne les quittent jamais; vous verrez la circée qui se contemple dans la fontaine où elle baigne ses pieds délicats, la scrofulaire avec ses petites conques de velours, les menthes avec leur doux parfum, et les jolis souvenez-vous de moi, qui s'élèvent au bord des eaux, et y réfléchissent leurs têtes d'azur. La fable seule a expliqué les mystères de ces fleurs, qui se regardent

sans cesse, lorsqu'elle en a fait autant de nymphes métamorphosées.

Si ces brillantes fleurs qui parent nos ruisseaux N'avaient porté jadis un féminin visage, Les verrait-on encor se pencher sur les eaux Pour y contempler leur image?

Je vous ai parlé du souvenez-vous de moi, ou ne m'oubliez pas: cette petite fleur eût été, chez les anciens, le sujet d'une touchante métamorphose, peut-être moins touchante que la vérité. J'ai entendu raconter en Allemagne que deux jeunes amants, à la veille de s'unir, se promenaient sur les bords du Danube: une fleur d'un bleu céleste se balance sur les vagues qui semblent prêtes à l'entraîner; la jeune fille admire son éclat et plaint sa destinée: aussitôt l'amant se précipite, saisit la tige fleurie, et tombe englouti dans les flots. On dit que, par un dernier effort, il jeta

cette fleur sur le rivage, et qu'au moment de disparaître pour jamais, il s'écriait encore: aimez-moi, ne m'oubliez pas. Depuis ce temps,

Pour exprimer l'amour ces fleurs semblent éclore; Leur langage est un mot, mais il est plein d'appas. Dans la main des amants, elles disent encore: Aimez-moi, ne m'oubliez pas!

C'est ainsi que nos souvenirs animent, embellissent le spectacle de la campagne. Mais si des plantes, nous remontons aux insectes, vous serez ravie de la tendresse avec laquelle la Nature les a traités.

L'éphémèrenaîtet meurt; son existence est d'une minute, et cette minute est consacrée à aimer. Les termites se font un tombeau de leur couche nuptiale, et passent leur vie, ainsi cachés, dans les délicès de la solitude et de l'amour. Un vil insecte s'environne d'un tissu de soie. Il ne peut connaître l'amour qu'en revêtant une forme aérienne. Ils'endort pour se réveiller avec des ailes, voltiger de fleur en fleur, aimer, et mourir. Près de la tombe où s'accomplit un si grand mystère, le ver luisant allume son flambeau, et semble appeler les faveurs de l'hymen: tel fut autrefois le fanal qui guidait Léandre aux pieds d'Héro. Pendant que tout ceci se passe dans le silence, d'autres animaux remplissent les forêts de leurs cris de joie; les oiseaux chantent leur tendresse: le rossignol fait mieux, il sait l'inspirer.

Il module sa voix, il s'émeut, il soupire; Il nous fait partager ses doux ravissements: On voit a ses accords renaître le printemps; Et la reine des fleurs, reprenant son empire, Semble s'ouvrir à ses accents.

- Le berger croit l'entendre annoncer les heureux jours; le poëte voit en lui le

.

I.

musicien de la Nature; le contemplateur dit qu'il chante pour ravir la tendre mère qui réchauffe ses petits.

Chacun lui prête ainsi ses propres sentiments; Mais le cœur amoureux est le seul qui devine: Il reconnaît l'amour dans cette voix divine, Et dit: le rossignol chante pour les amants.

A l'aspect de ces tableaux, qui ne serait tenté de croire, avec l'antique Phérécide, que Dieu se fit tout amour lorsqu'il voulut créer les mondes?

Quelques modernes ont en des pensées bien plus hardies; ou, pour mieux dire, l'aspect des phénomènes de la Nature les a jetés dans un si grand embarras, qu'ils n'ont trouvé que la vie et l'amour pour les expliquer. Ceux mêmes qui refusent une âme à l'homme, n'ont pas craint d'en accorder une aux pierres. Vous avez peutêtre entendu parler de M. Durand, qui

TOUT EST SENSIBLE DANS LA NATURE. 30 faisait, il y a une dixaine d'années, un cours public de minéralogie à Paris. Ce savantavait la prétention de prouver mathématiquement que les cailloux sont doués de sensibilité. Il s'appuyait surtout de ce qu'il appelait l'amour de la matière pour le soleil. Prenez une dissolution de sel; exposez le vase qui la renferme, de manière qu'une de ses moitiés soit baignée de lumière, et l'autre ensevelie dans l'ombre, vous verrez peu à peu se former des cristaux superbes dans la partie éclairée, tandis qu'il ne s'en formera point dans la partie soustraite au fluide lumineux 1. Ce phénomène est singulier. Il prouve que la lumière entre dans la composition du cristal: les diamants ne peuvent se former qu'en présence du soleil; ils sont presque composés de ses rayons 2; et on ne les

' Voyez la lettre 18 ....

<sup>1</sup> Journal de Physique, octobre 1788.

trouve que dans deux parties du monde, parce que l'astre du jour ne donne que là le degré juste de chaleur et d'éclat qui . détermine leur cristallisation. Cette espèce de création, qui ne peut avoir lieu que par l'effet de la lumière; ces éléments froids et insensibles que la présence du soleil anime et met en mouvement, qui s'agitent, se réunissent, prennent des formes variées et régulières par la seule influence d'un astre placé à plusieurs millions de lieues, sont des prodiges inexplicables, que M. Durand expliquait par l'amour. Mais ce savant allait plus loin; et remarquant que les plus hautes montagnes sont placées sous l'équateur, il attribuait leur création à la lumière du soleil. Il devait leur être arrivé en grand ce qui arrive en petit à la dissolution de sel. Ainsi, selon notre savant, les pics de granit de l'Antisanna et du Chimboraço sont formés de

## TOUT EST SENSIBLE DANS LA NATURE. 4

lumière cristallisée; de manière que si un peu d'ombre seulement eût enveloppé cette partie du monde, jamais ces chaînes immenses de montagnes n'eussent été formées. Ce système sert au moins à nous révéler l'harmonie qui existe entre les ténèbres et la mort, la lumière et la vie; ou plutôt, l'expérience sur laquelle il est fondé nous ramène à la contemplation de celui dont seul on peut dire:

Des ombres du néant il a tiré le monde;
Lui seul, de l'univers est le maître et l'appui;
Sans pouvoir occuper sa sagesse profonde,
Le passé, l'avenir, sont présents devant lui:
Sa voix anime la poussière;
Il échappe à nos yeux par son immensité.
Sa vie est l'immortalité;
Son absence, l'obscurité;
Et sa présence, la lumière.

Le système de M. Durand pourrait d'ailleurs éveiller un grand nombre de pensées extraordinaires. Par exemple: les plus hautes montagnes du globe sont de granit; le granit n'est qu'une ébauche de cristal; le diamant est un cristal parfait: il aurait donc suffi d'une lumière un peu plus brillante, d'une chaleur un peu plus vive, pour que toutes les montagnes fussent de diamant. Voilà comme d'une petite expérience faite sur un peu de sel et indiquée par hasard, on peut tout à coup enrichir l'univers et remonter à sa création.

La sensibilité de la Nature a été le sujet d'un système encore plus bizarre. Quelques physiciens ont pensé sérieusement que la terre était un corps animé. Vous vous souvenez sans doute d'avoir entendu M. Patrin nous faire de beaux récits de l'organisation de cette immense créature: suivant lui, les gaz qui circulent dans son sein, forment sans cesse les métaux, les plantes et les minéraux, à peu près comme le sang nous apporte la vie en circulant dans nos veines. Je ne sais si notre ami accordait de la raison à ce bel animal; je sais seulement qu'il le croyait sensible, non comme un homme, mais comme un monde; c'était là son mot : je le cite sans commentaire : ce doit être cependant une belle sensibilité que celle d'un monde.

Chose incompréhensible! il détruit, il dévore Tous les êtres divers que son sein voit éclore : Seul héritier du temps, qui ne peut le vieillir, Tout meurt pour l'animer, tout naît pour l'embellir; Et, de nouveaux débris alimenté sans crase, Six mille ans ont passé sans flétrir sa jeunesse. En vain l'htver accourt hérissé de glacons, Insulte à sa verdure, insulte à ses moissons, Et d'humides frimas environnant sa tête, Fait éclater la foudre et mugir la tempête : Il répond, chaque année, aux outrages du tempe En couronnant son front des roses de printemps; Et dans les champs du ciel poursuivant sa carrière. Se couvre de gazons, de fleurs et de lumière. Riche du temps passé, riche de l'avenir, Chaque siècle, en fuyant, semble le rajeunir.

Mais ces riants tapis, ces forêts, ces bocages, Où dansent les bergers, où méditent les sages, De tout ce qui vécut nous cachent les débris, Et les peuples entiers y sont ensevelis: Ainsi du genre humain ce globe est le passage; Il tient tout de la mort, qu'il brave et qu'il outrage. , Avide des débris qui tombent dans son sein, Son pouvoir les anime, et nous les rend soudain. Mais il compte les jours, il borne la carrière De ses enfants nombreux, formés de sa poussière. Prodigue avec regret de ce vil élément, Pour un bien court voyage il le prête un moment; A chaque heure du jour sa voix le redemande : Et, codant au destin dont la rigueur commande, L'âme, veuve du corps qui voilait sa grandeur, Éprouve, en le quittant, sa dernière douleur. Eh bien! riants vallons, frais tapis, verts bocages, Fleurissez à ma voix! couvrez-vous de feuillages! Peut-être un jour encor, peut-être un seul moment Me reste pour jouir de votre aspect charmant : Vous naissez et je meurs, mais je meurs pour renaître, Et l'immortalité renouvelant mon être, J'emporte dans le ciel vos plus doux souvenirs, Et brise mes liens sans perdre mes plaisirs.

Si de ces hautes considérations de la mort et de la vie, nous descendons à l'étude des plus simples objets de la Nature, vous serez moins étonnée des erreurs presque sentimentales des docteurs ingénieux dont je viens d'esquisser les systèmes. Par exemple: les arbustes de votre jardin ne sont pas entièrement immobiles, comme vous le croyez; il suffit de les observer pendant quelques jours pour que toutes nos pensées soient bouleversées : c'est à ce propos que Bonnet, au milieu d'une de ses contemplations, s'écrie plaisamment, qu'il est trèsdifficile de distinguer un chat d'un rosier. Peut être trouvez-vous les savants bien crédules; et cependant c'est pour ne pas paraître crédules qu'ils le deviennent tant. Mais il faut y prendre garde; car il suffit d'un peu de science pour vous conduire à ce point de perfection. Contemplons donc un instant ce rosier qui fait naître des doutes si extraordinaires. La surface supérieure de ses feuilles est luisante et vernissée; elle sert, pour ainsi dire, de toit à

la surface inférieure, qui est tournée vers la terre, et où la Nature a placé une multitude de petites bouches toujours ouvertes pour aspirer l'humidité qui nourrit la plante. Essayez de changer cette position, cette direction des branches; inclinez les tiges de cerosier, de manière que la surface inférieure des feuilles, qui regardait la terre, se trouve dirigée vers le ciel, et bientôt vous les verrez se mettre en mouvement, tourner sur leurs pédicules comme sur un pivot, se tordre enfin avec effort, et au bout de quelques heures, elles auront repris leur première situation: la surface vernissée sera redevenue le toit de la feuille, et les petites bouches tournées vers la terre recevront encore les rosées qui s'en élèvent.

Etonné de ces mouvements, qui semblent déceler une espèce de sensibilité, je fais transplanter ce rosier dans une autre partie du jardin, et je continue de l'observer. A droite, est une terre sèche et aride ; à gauche, un terrein humide et plantureux: les racines de mon arbuste s'étendent d'abord également; mais bientôt je les vois se détourner de leur route : celles qui s'avançaient dans la terre aride, devinent que leurs compagnes sont mieux partagées; elles se replient sur elles-mêmes, et, sans guide, elles se dirigent toutes vers la terre meuble et fertile, dont elles pressentaient le voisinage. Cependant leur activité me fait craindre qu'elles n'interceptent la nourriture des autres plantes : pour prévenir cet envahissement, on creuse un fossé; aussitôt les racines se plongent dans la terre, passent sous le fossé, et courent de nouveau vers les sucs bienfaiteurs qui doivent les nourrir. A ce dernier prodige, je ne suis plus maître de mon étonnement: je tressaille, j'écoute; il me semble que je vais entendre une voix plaintive sortir de

l'écorce de mon rosier, comme celle qui attendrit Tancrède dans la forêt enchantée, ou des gémissements semblables à ceux du myrte que le pieux Enée consola sur les rives de la Thrace 1.

Mais les eul aspect d'une prairie peut offrir encore de plus grands prodiges. Il est une multitude de fleurs qui naissent sous vos pas, et qui prévoient le vent, la pluie ou la chaleur. Le calendula arvensis s'épanouit lorsque le ciel est serein, et il annonce l'orage en repliant ses voiles, comme pour se mettre à l'abri. Au contraire, le sonchus sibiricus se ferme pendant la nuit; il présage le beau jour qui se prépare, et semble, par son sommeil tranquille, vous dire qu'il est sûr du lendemain.

ll est des végétaux doués d'une sensibilité plus grande encore. Un jour que j'étais

Virg. Æneid., L. 3, v. 35.



Au moment de disparaître peur jamais il s'écriait encere : « dime: mei, ne m cubliez pas»

TOUT EST SENSIBLE DANS LA NATURE. assis sous un bosquet de ces acacia 2 dont les épines sont blanches comme l'ivoire, je vistout à coup l'ombre qui m'environnaitse mettre en mouvement, et faire place à des jets de lumière; je levai les yeux, toutes les feuilles de ces arbres venaient de se fermer: le bosquet entier était flétri. Un nuage, en passant au-dessus de ma tête, avait causé ce phénomène; mais le ciel étant redevenu serein, les feuilles parurent se ranimer, et reprirent soudain leur fraîcheur. Je pensai d'abord que cet arbre, qui fleurit dans les climats brûlants de l'Inde, ne donne son ombre que sous les rayons du soleil, et que par une espèce de prévoyance, il la refuse à la terre lorsqu'elle semble n'en avoir plus besoin; mais je découvris bientôt que ce mouvement avait un but plus utile, et annonçait une prévoyance plus admi-

T.

Mimosa eburnea, Lin.

rable. Les feuilles de l'acacia à grandes épines sont découpées avec tant de légèreté, qu'elles seraient brisées par la pluie si elles n'avaient la propriété de se prêter un secours mutuel, et de se poser les unes sur les autres comme les tuiles de nos toits. C'est ainsi qu'elles résistent aux ondées les plus fortes, et que l'eau glisse sur leur surface inclinée,

Vous avez vu qu'il est des fleurs qui sont sensibles aux moindres variations de l'atmosphère; mais il en est dont les mouvements ont une autre cause, et qui s'épanouissent à tous les instants du jour. Chaque heure a la sienne: elles s'ouvrent, elles se ferment, et c'est au doux spectacle de leur veille et de leur sommeil que Linné conçut l'idée ingénieuse de son Horloge de Flore. Longtemps avant lui, le villageois devinait les heures du jour en jetant les yeux sur la prairie, et il observait,

que les paysans de l'Auvergne et du Languedoc attachent à la porte de leur chaumière les fleurs d'une espèce de carline qui s'ouvrent dans les jours sereins, et se ferment et se flétrissent à l'approche de la pluie.

Dans leurs plus légers mouvements
L'observateur voit un présage:
Celle-ci, par son doux langage,
Indique la fuite du temps
Qui la flétrit à son passage.
Sons un ciel encor sans nuage,
Celle-la prévoyant l'orage,
Ferme ses pavillons brillants,
Et sur les bords d'un frais bocage
Sommeille au bruit lointain des vents.
Si l'une, dès l'aube éveillée,
Annonce les travaux du jour,
Et sur la prairie émaillée
S'ouvre et se ferme tour à tour;
L'autre s'endort sous la feuillée,

Et du soir attend le retour, Pour marquer l'heure de l'amour Et les plaisirs de la veillée : Le villageois, le laboureur, Y voit le sort de sa journée; Le temps, le calme, la fraîcheur, Les biens et les maux de l'année. Il lit toute sa destinée · Dans le calice d'une fleur. Livre charmant de la Nature, Que j'aime ta simplicité! Ta science n'est point obscure: Tu nous plais par la vérité, Nous retiens par la volupté, Et nous charmes par ta parure. Mais des plus tendres sentiments Les fleurs offrent encor l'image; Elles font les plaisirs du sage, Elles enchantent les amants, Oui se servent de leur langage. De cet art aimable et coquet, La beaute n'est point offensée; Et souvent son âme oppressée Confie aux couleurs d'un bouquet Les doux secrets de sa pensée. Leur langage est celui du cœur : Elles expriment la tendresse; Elles expriment la ferveur Et les désirs de la jeunesse. Sans iamais blesser la pudeur,

L'amant les offre à sa maîtresse, Et brûle encor dans son ivresse De lui prodiguer le bonheur Dont un bouquet fait la promesse.

Mais je ne vous ai point dévoilé toutes les merveilles de l'empire de Flore: il est des mouvements plus secrets et plus mystérieux, que nous dérobe le sein même de la fleur. Je vous révélerai quelque jour ces brillantes découvertes de la science; vous apprendrez les amours du pistil et des étamines, et Linné vous fera assister à ce qu'il nomme galamment les noces des plantes. Cependant, je ne puis résister au plaisir de vous offrir d'avance une légère esquisse de ces tableaux ravissants: la loi de la nature, qui oblige le sexe le plus fort et le plus audacieux à déposer son hommage aux pieds d'un sexe plus timide, parce qu'il est plus tendre; cette loi de la Nature, qui est une loi de la pudeur, s'étend

jusques aux plantes. Vous saurez que ces petites étamines, coiffées de chapeaux de diverses couleurs, et qui environnent le pistil, sont autant de jeunes amants qui se pressent autour de leur amante. Contemplez ce lis 1; les étamines insensibles vont tout à coup s'animer, se mettre en mouvement et se pencher vers l'objet de leur tendresse. Ainsi chaque étamine décrit un cercle, s'approche du pistil, le couvre d'une poussière d'or, et s'éloigne ensuite pour faire place aux autres étamines qui doivent présenter tour à tour le même hommage; pendant ce temps l'amante conserve sa pudeur, reste presque insensible, et, quoiqu'elle soit déjà mère, semble encore voilée de son innocence 2.

<sup>1</sup> Lilium superbum, Lin.

Le même phénomène a lieu dans l'Amoryllis formosissima, le cistus helianthemum, le butomus umbellatus, le berberis vulgaris, etc.

Vous devinez que la poussière répandue sur le pistil par les étamines, est une condition nécessaire pour animer la graine, et lui donner le pouvoir de produire une autre plante. Cependant il est des fleurs dont les étamines peuvent à peine atteindre à la moitié du pistil. Imaginez-vous des Lilliputiens autour de la statue de Vénus. Comment verseront - ils leur précieuse poussière sur le sein de leur amante? Qu'ils se rapprochent d'elle, et ils presseront sa taille sans parvenir au but de leurs désirs. Le mouvement leur eût donc été inutile; aussi aucun mouvement ne leur a-t-il été donné. La Nature sait varier ses moyens pour produire les mêmes prodiges. C'est ainsi que les fleurs de la couronne impériale, des ancolies, des campanules, restent pendantes sur leurs tiges. Cette position qui leur donne tant de grâce, est un bienfait, une prévoyance de la Nature: elle favorise ainsi les amours de la plante; et la poussière des étamines ne peut plus tomber sans rencontrer le stigmate du pistil qui les dépasse. Ce qu'il y a de plus merveilleux, c'est qu'aussitôt que le mystère est accompli et la graine animée, le pédoncule qui soutient la fleur se redresse et se tourne vers le ciel: sa pudeur cachait le temple de ses amours, mais elle montre le berceau de ses enfants.

Ainsi, toutes les fois que vous verrez des fleurs doucement inclinées sur le gazon, vous pourrez en conclure que les étamines qu'elles renferment sont plus courtes que le pistil: cette position est une prévoyance de la Nature. Je ne vous dirai rien de quelques plantes dont les fleurs ont des amours plus singulières encore. La ce sont les épouses qui, prenant pitié des souffrances de leurs petits maris, courbent légèrement leurs tailles sveltes, les

contemplent un moment, et se redressent ensuite encore émues de leur tendre faiblesse. Ainsi le pistil de la nigelle, du passiflora et de l'epilobium angustifolium se penche sur les étamines et les fait tressaillir de joie 1. C'est la visite d'une souveraine, d'une amante; ce sont les faveurs de l'amour.

J'ignore ce que vous pensez de ces inconcevables phénomènes, mais peut-être serez-vous embarrassée à présent pour distinguer une plante d'un animal. Tel est l'effet de la science: on sait moins lorsque l'on sait plus. Ces mouvements variés suivant les besoins des feuilles et des racines, la sensibilité des étamines, ce sommeil, ces prévoyances, ces amours des fleurs, confondent tous les raisonnements,

Linné, Sponsalia plantarum; Desfontaines, Mémoire sur l'irritabilité d'un grand nombre de plantes.

étonnent toutes les intelligences. Rien n'est insensible dans la nature, dit Pythagore; et il nous a suffi de jeter un regard autour de nous pour ne plus oser condamner cette hypothèse. Mais combien nos doutes augmenteraient encore, si, nous élevant dans la chaîne des êtres, nous passions des plantes aux insectes! Que de prodiges dans un ciron, une fourmi, une abeille!

Swammerdam, Maraldi, Réaumur, Schirach, Bonnet, Huber, consacrèrent leur vie à l'étude de ces petits gouvernements. Jeune fille douée de la beauté, disait Pythagore, demandez à l'abeille laborieuse si les fleurs me doivent servir qu'à faire des bouquets. Admirable pensée qui renferme une leçon admirable! Mais les abeilles peuvent offrir encore de plus graves sujets de méditation.

Je sais que Lycurgue et Platon Sur eux formaient leur république,

Et j'admire ce temps antiqué, Où deux sages, pleins de raison. D'un insecte prenaient leçon De sagesse et de politique. De leurs travaux, de leurs cités, Vingt savants ont écrit l'histoire, Et Virgile les a chantés Pour que rien ne manque à leur gloire. Aux fiers oppresseurs des humains Dévoilant ces douces merveilles. Il passait, dans ses vers divins, Du gouvernement des Romains Au gouvernement des abeilles. Ainsi l'on voit sous ses pinceaux Naître ces agrestes tableaux, Dont l'aspect nous charme et nous touche; Ainsi d'un peuple de héros Il chante la gloire farouche, Vénus et ses galants travaux, Et les merveilles d'une mouche.

Ces merveilles, il est vrai, étaient dignes d'être célébrées par le poëte d'Auguste.

L'ordre invariable établi dans ces petits gouvernements, l'activité avec laquelle chaque individu travaille au bonheur de tous, offrent un ensemble parfait. Le génie de Montesquieu n'a pas été plus loin. Tous les rêves de nos philosophes qui font des révolutions, leurs plans imaginaires, se réalisent ici. Une reine environnée de respect s'avance lentement au milieu de son peuple; elle dirige tout; elle commande à quinze ou vingt mille abeilles dont elle est la mère. Cette nation entière qui vient d'élever une ville, elle la porta dans son sein. Ainsi toujours placée dans un cercle de ses enfants, elle reçoit le miel qu'ils lui présentent; elle les voit uniquement occupés à lui plaire. Si elle marche, le cercle s'ouvre, et l'on se range sur son passage; si elle s'arrête, on s'empresse, on l'entoure, et les abeilles ouvrières passent légèrement leurs trompes sur ses ailes, soit pour la caresser, soit pour que rieu ne manque à sa toilette. Pendant qu'on lui rend de si éclatants hommages, d'autres abeilles voltigent dans la prairie : les unes

apportent la cire et le miel, et en remplissent les magasins; les autres construisent des cellules nouvelles, ou donnent à manger aux petits qui sont l'espoir de la nation. La souveraine anime tous ces travaux par sa présence. Quelquefois seulement inquiète, étonnée, elle paraît aux portes de la cité : un nouveau sentiment l'agite, la pénètre; le peuple la contemple avec surprise; enfin elle s'élance tout à coup dans les airs, où son amant ose la suivre; et c'est là qu'en présence du ciel, mollement balancée par les zéphyrs, elle connaît l'amour pour la première fois. Durant son absence, l'ordre le plus parfait est établi dans ses états, l'activité règne dans tous les lieux avec le bonheur; et cette activité, cet ordre, ce bonheur, tiennent uniquement à son existence: que la reine périsse, et l'essaim périra; les travaux seront abandonnés. A quoi serviraient-ils

ces travaux? La mère du peuple, celle qui avait seule le pouvoir de la reproduction, n'est plus : l'essaim doit se laisser mourir, puisque l'espoir de se multiplier lui est interdit. Un semblable prodige semble être le fruit de la réflexion. Le philosophe, le métaphysicien, le moraliste, le politique, demeurent frappés de surprise. Ils raisonnent et ne comprennent pas, tandis que l'homme religieux comprend parce qu'il croit. Je ne dois point oublier de vous faire remarquer que les amours de la reine furent longtemps un mystère; longtemps on crut cette mère insensible, et Virgile lui-même faisait naître les abeilles des entrailles d'un taureau. Chose merveilleuse! un aveugle devait dévoiler ces amours; la Nature qui se plaît à déconcerter les sciences humaines, se révélait à celui qui ne pouvait plus la voir, et refusait ses secrets à une académie en-

tière, munie de lettres-patentes, armée de microscopes, et qui avait pris le titre orgueilleux d'académie des abeilles. C'est ainsi que privé de la vue dès sa première jeunesse, mais conservant encore le goût de l'étude, Huber associa un domestique intelligent à ses travaux. L'humble et l'ignorant Burnens redressa les erreurs des plus célèbres et des plus savants naturalistes. Huber voyait par les yeux de Burnens; Burnens pensait, méditait avec l'intelligence d'Huber. Sa patience était inouïe. On raconte qu'ayant besoin de s'assurer si, pendant une expérience trèsdélicate, il ne s'était pas glissé des jeunes reines dans un essaim, il imagina d'examiner une à une trente mille abeilles, de les saisir vivantes, malgré leur colère, de souffrir leurs piqures, et d'observer avec le plus grand soin leurs caractères spécifiques. Onze jours furent employés à cette opération, et pendant ce temps il ne prit aucun repos et ne se permit aucune distraction. Les sciences ont eu beaucoup de martyrs, mais je doute qu'elles aient jamais eu de disciple plus désintéressé que Burnens, et d'association plus touchante que celle de ce fidèle domestique et de son maître.

Telles sont, Sophie, quelques-unes des découvertes qui ont fait naître le système de la sensibilité de la Nature. Le spectacle de tant de vie, de tant d'amour, de tant d'intelligence, dans un atome animé, dans une parcelle de matière, doit éveiller de grandes pensées, jeter dans de profondes méditations. Ne croyez pas cependant que j'aie épuisé les merveilles de la science! tout ceci n'est qu'une faible esquisse d'un tableau immense, d'une scène qui se renouvelle sans cesse, et dont l'univers est le théâtre. J'aurais pu vous rappeler les mi-

racles de la création; et surpassant tout ce que la fable a de magie et d'enchantements, je vous aurais montré le polype renaissant, comme l'hydre de Lerne, sous le couteau qui le frappe; le puceron qui reste vierge et se reproduit sans cesse; la mouchearaignée qui pond un œuf aussi gros qu'elle; le rotifère ressuscitant après plusieurs années de mort; enfinj'aurais compté les quatre mille quarante et un muscles. d'une seule chenille 1, les quatorze mille miroirs que Hook a trouvés sur l'œil d'un bourdon, et les treize mille trois cents artères, tuyaux, veines, os, etc., qui servent à la seule respiration de la carpe.

> Que ne puis-je avec éloquence Offrir à vos regards surpris Ces merveilles de la science, Et pour égayer mes récits

<sup>·</sup> Voyez le bel ouvrage de Lyonnet, sur la chenille du saule.

Par une plus douce peinture, Faire passer dans mes écrits Tous les tableaux de la Nature! Oh! combien ces tableaux charmants Surprendraient votre âme ravie! Oh! combien de doux sentiments Rempliraient alors votre vie! Dans l'étude et la rêverie Vous passeriez tous vos moments; Tandis qu'abandonnant la terre Je m'élancerais vers le ciel, Et dans son temple de lumière J'irais contempler l'Éternel. Là, pleine de force et d'audace, Des mondes qui peuplent l'espace, Ma voix chanterait la splendeur; Et mes chants, passant d'âge en âge, En présence de son ouvrage, Proclameraient le Créateur.

## LETTRE IV.

## DE L'ATTRACTION ET DE NEWTON.

LAISSEZ là pour quelques instants Et les bijoux et les dentelles, Et ces frivoles bagatelles Dont aujourd'hui toutes les belles Font leurs plus doux amusements. Dans les cieux, aimable Sophie, Allons ensemble de ce pas. Prenons le globe, le compas Et l'astrolabe d'Uranie. Bientôt sur la rive fleurie Nous viendrons chercher le repos: Nous chanterons l'astronomie, Et la gloire de ce génie Dont vous admirez les travaux. Ainsi l'immortelle Émilie, Que Voltaire peint galamment, Voyageait dans le firmament Aux accords de sa poésie, Et le soir venait doucement

Près de l'onde de Castalie, Pour recevoir le compliment De Voltaire et de Polymnie. C'est là qu'Ovide, Anacréon, Conservant encor l'art de plaire, Lui répétaient mainte chanson, Et, pour mieux troubler sa raison, Remplissaient soudain le vallon De leur danse vive et légère.

Nous avons vu comment les anciensétaient arrivés à penser que tout était sensible dans l'univers; je veux aujourd'hui vous parler de l'attraction, de cette loi générale qui est, si j'ose le dire, la vie des mondes.

Il semble que la terre exerce sur tous les corps une attraction semblable à celle de l'aimant sur le fer. En effet, il existe une force invincible qui pousse tous les corps en bas. Si la fleur entrelacée à vos cheveux se détache, elle tombe: voilà ce qu'on nomme la pesanteur. Ce phénomène, si simple en apparence, servit à Newton pour expliquer le système de l'univers.

Comme la terre attire tous les corps sur son sein, de même le soleil attire toutes les planètes qui circulent autour de lui; il est, pour ainsi dire, leur appui sur l'abîme. Les corps célestes sont tous attirés et poussés les uns vers les autres; et leurs forces sont calculées et balancées avec tant de sagesse, qu'ils gardent chacun leur place et leur mouvement.

Des mystères du ciel sublime profondeur! Ces astres que leur poids, leur forme, leur grandeur, Semblaient devoir sans cesseentraîner dans l'espace, Sont par ce même poids retenus à leur place.

O douces harmonies des mondes! ô découvertes admirables de l'homme!

Eh bien! je veux invoquer le génie du grand Newton; je veux peindre à la fois les lois du mouvement et de la pesanteur, les mondes et les soleils; j'atteindrai dans leurs cours ces corps luminenx qui brillent dans le sein de la nuit, et je m'élancerai triomphant au milieu de leurs orbes étincelants.

Oni, je m'éleverai vers l'immortel séjour Où règne sans rival l'astre éclatant du jour ; On me verra, du ciel franchissant la barrière, Voler avec Newton sur un char de lumière, Des globes étonnés mesurer la hauteur, Et célébrer le dieu qui sut leur créateur. Mais déjà loin de moi je vois briller les mondes. Quel dieu m'a transporté sous ces v oûtes profondes? A la voix de Newton les cieux se sont ouverts. Le voilà, ce soleil, qui, vainqueur des hivers, Couronne le printemps d'une aimable verdure, Ce roi brillant du ciel, ce roi de la Nature! Immobile au milieu de ce vaste univers, Il semble contempler tous ces mondes divers, Dont les orbes de feux, s'élevant en silence, Marchent en l'entourant de leur cortége immense. Oh! qui m'expliquera les mystères des cieux? Mon âme à leur aspect demeure confondue : Attachés au soleil par d'invincibles nœuds. Tous ces globes divers nagent dans l'étendue. Soutenus par un globe encor plus pesant qu'eux:

C'est Newton qui l'ordonne : à la voix du génie, Les astres font entendre une douce harmonie, Et l'immortalité, qui reconnaît Newton, Sur le front des soleils vole graver son nom.

Je veux vous raconter l'histoire de la découverte de l'attraction: vous allez voir jusqu'où la réflexion la plus simple peut conduire le génie.

Newton se trouvant un jour couché sous un pommier, une pomme lui tomba sur la tête, et lui fit faire bien des réflexions. Il conçut sans peine que cette pomme avait été dégagée de sa branche par une cause quelconque, et qu'ensuite la pesanteur l'avait fait tomber. Tout le monde pouvait faire un semblable raisonnement; mais le philosophe alla plus loin; il se demanda si la pomme serait tombée dans la supposition que l'arbre eût été beaucoup plus haut, et, sans doute, il n'en put douter un moment.

72

Cependant l'imagination du mathématicien, agrandissant l'arbre par degré, l'avait enfin élevé jusqu'à la lune : arrivé à cette hauteur, il s'agissait de savoir si la pomme détachée de sa branche tomberait encore sur la terre : en supposant qu'elle tombât, disait Newton, il faudrait qu'elle eût gardé quelque pesanteur qui la poussât vers la terre: donc la lune, se trouvant à la même hauteur, devrait être poussée par une force semblable. Cependant, comme la lune ne lui tomba pas sur la tête, il comprit que le mouvement pourrait bien en être la cause. Ce fut alors que, par le secours de la plus sublime géométrie, Newton trouva que la lune suivait dans son cours les mêmes lois qu'on observe dans celui d'une bombe; et que, s'il était possible de jeter une bombe à la hauteur de la lune, et de lui donner une vitesse égale à celle de cet astre, la bombe ne

tomberait jamais. Convenez que nous avons bien des obligations à une pomme.

Ah! dans ce fruit charmant que la fable a chanté, Chacun voit le sujet dont son cœur est flatté: C'est le secret duciel pour l'esprit d'un grand homme; Tandis qu'auprès de vous s'il tombait une pomme, Moi j'y verrais le prix qu'on offre à la beauté.

Mais le philosophe ne s'arrêta pas en si beau chemin; il prouva que, de la même manière que la lune se meut autour de la terre, et les satellites autour de Jupiter et de Saturne, toutes les planètes elles-mêmes tournent autour du soleil : il tira de là cette fameuse conséquence, que le soleil est doué d'une force attractive, et que tons les corps qui se meuvent autour de lui, y sont poussés par une force qui modère leur mouvement, et qui remplit l'étendue.

Toutes les planètes, dit Buffon 1, avec

Buffon, Discours sur la Nature, p. 5.

<sup>7.</sup> 

leurs satellites, entraînées par un mouvement rapide dans le même sens, et presque dans le même plan, composent une roue d'un vaste diamètre, dont l'essieu porte la charge, et qui, tournant luimême avec rapidité, a dû s'échauffer, s'embraser et répandre la chaleur et la lumière jusqu'aux extrémités de la circonférence.

Voilà tout le système du monde expliqué par la seule force qui fait tomber une pomme sur la terre.

Si Newton ne se fût pas couché sous un pommier, si une pomme ne lui fût pas tombée sur la têté, peut-être serions-nous encore dans l'ignorance sur la cause des mouvements célestes; peut - être craindrions-nous encore, comme les anciens Celtes, que le ciel ne nous écrasât de sa chute.

Ceci est un chapitre de plus au livre des

grands événements par les petites causes.

Vous me demanderez peut-être comment se soutiennent les soleils qui terminent la sphère immense des mondes. N'ayant pas d'autres soleils qui les attirent en sens contraires, il semble qu'ils devraient tomber les uns sur les autres, s'amonceler, et ne plus former dans l'espace, qu'un soleil d'une grandeur épouvantable.

Quel spectacle sublime se dévoile tout à coup à mes yeux! les soleils sont éclipsés, et je vois enfin cette main puissante qui, après avoir fait sortir les étoiles du néant, soutient seule tout le poids de ce vaste univers.

Adieu. Je pars ce soir pour la campagne; c'est de là que je vous écrirai sur quelques-unes des autres lois générales de l'univers.

> Ah! qu'ils sont heureux les moments Qu'on passe dans la solitude!

Là, j'interroge les savants, Je travaille par habitude, Et j'oublie en vous écrivant L'absence, mes maux et l'étude. Si, pour tromper l'éloignement, Je brûle de vous faire entendre Ce mot si doux, si vrai, si tendre, Que je vous répétai souvent, Et que je r'ai pu vous apprendre; Ma plume, que ma main conduit, Trace un magique caractère, Et sur une feuille légère Fixe la parole qui fuit. Sur ces lignes que j'ai tracées, A peine jetez-vous les yeux, Que, par un pouvoir merveilleux, Elles vous disent mes pensées. Ah! si vous les écoutiez mieux Que vous ne m'écoutez moi-même, Je croirais, dans mon trouble extrême, Qu'il est des moments plus heureux Que ceux où l'on écrit qu'on aime.

## LETTRE V.

DES AFFINITÉS CHIMIQUES. DE LA RARÉFACTION.

Ouelle splendeur, quelle magnificence Dieu répandit dans ce vaste univers! D'astres brillants il a peuplé les airs, Et tous en chœur célèbrent sa puissance. Dans leurs bassins il enferma les mers, De noirs sapins ombragea les montagnes, Partout de fleurs (mailla les campagnes, Couvrit les champs d'abondantes moissons: Et l'homme enfin, son plus parfait ouvrage, Plein de grandeur, de force et de courage, En roi puissant vint jouir de ses dons. Mais c'était peu : pour combler ses désirs, Pour occuper le vide de son âme, Et partager ses peines, ses plaisirs, Comme un beau jour il vit naître la femme. Grâces, fraicheur, candeur, timidité, Sont les présents que lui fit la Nature; Ses longs cheveux flottaient à l'aventure, Et la pudeur voilait sa nudité.

7\*

Qu'il fut surpris, en la voyant si belle! Sur ses attraits laissant errer ses yeux. Il oubliait et la terre et les cieux ; L'éclat des fleurs s'éclipsait devant elle. Sans le savoir, il se laissait charmer; Sans le savoir, son cœur plein d'innocence S'abandonnait au doux plaisir d'aimer : L'amour naissait; à sa seule présence, Tout l'univers venait de s'animer. O mes amis! au dieu de la tendresse Il faut céder, car tout cède à l'amour. Jeunes, brûlants, il nous remplit d'ivresse, Et lorsqu'enfin il nous fuit sans retour, Ses souvenirs consolent la vieillesse. Nous lui devons le bonheur et le jour; Nous lui devons le souris d'une mère, Et les bienfaits de sa main tutélaire : Nous lui devens ces moments enchanteurs Qu'un sort jaloux bien souvent nous envie; Moments trop courts pour faire aimer la vie, Mais asses longs pour charmer ses douleurs.

Ainsi les premiers regards de l'homme sur la Nature, lui firent connaître l'amour. Il vit que tout aimait autour de lui, et son cœur fut ému. Mais lorsque, dans la suite des temps, la science eut agrandi son âme, quelle fut sa surprise en voyant les corps les plus insensibles en apparence, s'unir à d'autres corps par une espèce de choix, par une espèce d'amitié! Il ne s'agissait plus de prêter l'oreille aux doux gémissements de la colombe, aux chants du rossignol près du lit maternel; le fer et l'aimant, l'ambrè et la paille, la tendance de certains corps les uns vers les autres. offraient des spectacles bien plus merveilleux, et l'hypothèse de Pythagore sembla se réaliser aux yeux des savants. L'histoire des affinités vous expliquera ma pensée. Lisez ceci avec attention, et vous verrez peu à peu tomber un coin du voile qui nous cache l'univers.

On appelle affinité cette force qui pénètre toutes les substances de l'univers, agite leurs molécules, et les invite à s'unir les unes aux autres. C'est cette même propriété qui, en agissant à de grandes distances, soutient les mondes autour du soleil. Les affinités sont presque un esprit de vie;.... mais il y a bien loin de là aux êtres organisés. Les métaux, les diamants qu'on trouve au sein de la terre, doivent leur naissance aux affinités: elles reproduisent les fleurs au printemps, et les fruits en automne.

Force étonnante qui cristallise le quartz et le diamant, qui unit entre eux les éléments des mondes, et qui ne sépare jamais deux corps que pour les lier plus fortement à d'autres! Si la terre perdait cette force d'attraction qui rapproche, attire, attache ensemble les éléments, elle se dissiperait dans l'espace; et notre globe entier s'éleverait comme une poussière, comme une vapeur épaisse.

Il existe deux sortes d'attractions : la première est celle qui n'a lieu qu'entre les corps de même nature; on la nomme attraction d'agrégation. Deux gouttes d'eau donnent naissance à un agrégé. Un morceau d'or est un agrégé 1.

La seconde espèce d'attraction est au contraire celle qui a lieu entre les corps de nature différente. C'est cette loi qui cause leur décomposition, qui fait enfin toute la science et tout le pouvoir du physicien. Par elle, la Nature se pare de feuillages, les éléments s'unissent pour former les fruits de toutes les saisons. Tout s'attire et se cherche, se détruit et se décompose au même temps, aux mêmes époques et de la même manière. Ce grand mystère des affinités de la matière, est incompréhensible; mais nous lui devons tout ce qui existe, notre vie même. Ainsi la Nature ne nous laisse apercevoir de ses se-

<sup>&#</sup>x27;On appelle agrégation l'union de plusieurs molécules qui forment un corps quelconque.

crets, que ce qui est nécessaire pour deviner la main du Créateur. Nous recevons les bienfaits, nous admirons la loi qui les répand autour de nous, et là s'arrête notre science. Il semble qu'il y ait une chaîne d'amour qui s'élève insensiblement depuis la pierre la plus dure, dont les éléments s'attirent et s'unissent, jusqu'à l'homme, qui ne vit que pour aimer.

Ainsi la même loi qui gouverne les cieux, Et soutient les soleils dans leur cours radieux, Fait éclore les fleurs au sein de nos campagnes; De superbes forêts ombrage les montagnes, Et formant dans leur tige un suc délicieux, Change la terre aride en un fruit savoureux. Le temps, qui détruit tout, reforme tout par elle; La fleur qui dépérit, donne une fleur nouvelle : Son calice, incliné sur les gazons flétris, Prête ses élémnts aux végétaux fleuris. Tout meurt et tout renaît ; la pensée immortelle, Dans nos corps expirants, semble seule éternelle; Seule elle nous survit, et maîtresse du temps, Elle est de tous les lieux et de tous les instants. L'homme est semblable au marbre où vivent nos pensées, Par la main d'un artiste habilement tracées.

Quand le temps a rongé ces monuments chéris, Quand tout a disparu jusques à leurs débris, Des mots qu'on y lisait on se souvient encore: Le vieillard en instruit son fils qui les ignore, Chacun se les répète, et les temps à venir De ces pensers fameux gardent le souvenir.

Les phénomènes de l'attraction ont donné naissance à quelques lois qui gouvernent l'empire de la chimie : celles des hommes sont beaucoup plus nombreuses, et encore vivent-ils en guerre. Une seule leur servirait pour être heureux : ils ont le pouvoir de s'aimer.

Comme les lois que l'on a déduites de l'action chimique des corps sont très-compliquées, je me contenterai, pour le moment, de vous en exposer une qu'il est indispensable de connaître. N'allez pas rire de mon petit ton scientifique, et m'ordonner de ne vous rien cacher. En vérité, je ne me méfie ni de votre tête, ni de votre esprit; je veux simplement vous éviter des diffi-

cultés. Je ne puis encore vous offrir que les fleurs de la science; mais rappelez-vous que les premières fleurs dont le printemps se couronne, sont celles qui promettent des fruits délicieux.

La loi dont je veux vous parler est connue sous le nom d'attraction élective; c'est, si j'ose m'exprimer ainsi, l'amour qui porte l'une des substances d'un composé à abandonner le corps dont elle fait partie pour s'unir à une nouvelle substance qu'elle préfère: c'est un choix.

Phénomène étonnant, qui semble placer une espèce d'amitié entre les corps les plus insensibles!

Si les anciens, qui enchantaient tout, avaient eu connaissance de ces mystères, ils auraient créé une foule de nymphes riantes, qui, cédant aux mouvements de leur cœur, eussent conservé dans leurs métamorphoses le doux penchant à l'inconstance; Ovide les aurait chantées, et l'Amour eût tenu sa lyre.

Permettez-moi, sinon d'user des images de la mythologie, au moins de me servir du privilége qu'elle avoit de tout animer.

Voyez cette beauté dans son adolescence : Sa mère tendrement la presse entre ses bras;

L'amour, qu'elle ne connaît pas,
N'a point encor séduit son innocence.
Que ne peut-elle sinsi rester jusqu'au trépas!
Mais un amant la voit, lui parle, et sait lui plaire;
L'hymen les réunit... elle quitte sa mère;
Des bras de son époux rien ne peut l'arracher:

La jeunesse est comme le lierre, Qui ne vit que pour s'attacher.

C'est aux affinités électives que nous devons l'harmonie qui règne dans les éléments des mondes, et la constante reproduction des fleurs, des fruits, de l'air, de l'eau, etc. Si une substance n'était pas destinée à s'unir à telle substance plutôt qu'à telle autre, tout rentrerait dans le

chaos, tout serait confondu; ou, pour mieux dire, rien de ce qui est, n'existerait.

Le monde ne serait plus qu'un amas de ces corps simples, de ces éléments primitifs, dont nous ne connaissons encore qu'une partie.

La chimie n'est donc que l'art de découvrir, de seconder et d'imiter ces diverses affinités. Mais combien les opérations de la science sont imparfaites auprès de celles de la Nature! Quelle délicatesse exquise, quelle puissance inouie dans les œuvres de cette dernière! Voyez la même feuille, par le ressort d'une affinité différente, se changer en lait onctueux dans les mamelles des animaux, en laines fines et chaudes sur le corps des brebis, et en soie brillante dans le ver qui s'en fait une tombe. Que dis-je? une plante peut changer de propriété en changeant de climat. Le chiendent, par exemple, croît partout; les chèvres le broutent dans nos prairies comme dans les prairies d'Angora; mais c'est à Angora seulement que les chèvres se couvrent de cette toison dont les Turcs font des étoffes si magnifiques. Le voyageur Busbeck, à qui l'Europe est redevable du lilas qu'il apporta d'Orient, est l'auteur de cette belle observation. Ce n'est point à l'air d'Angora, ni à ses rochers qui n'existent pas, qu'il faut attribuer l'éclat et la finesse des poils de chèvre, mais aux chiendents longs et soyeux que produisent ces plaines immenses.

Ainsi, pour varier ses œuvres, la Nature varie ses affinités : les éléments sont toujours les mêmes ; elle n'est ni riche, ni prodigue; elle est savante, elle est adroite, elle a le pouvoir de créer.

Voulez-vous avoir une idée de l'effet des affinités? imaginez-vous deux gaz invisibles: l'un est inflammable, l'autre aide à brûler, son action anime le feu: eh bien! ces deux gaz réunis perdent leur propriété; en un mot, ils deviennent visibles, ils éteignent le feu, ils répandent la fraîcheur. Le chimiste en a fait de l'eau.

L'huile de vitriol, la potasse caustique, prises chacune à part, donnent une mort violente; réunies, elles forment le sel de duobus, qui n'a plus qu'une amertume légère. Tels sont les prodiges des affinités.

Il est une autre loi de la Nature qui contrarie la précédente, en écartant sans cesse les molécules des corps que l'attraction tend à rapprocher. Le calorique est le principe de cette force répandue dans tout l'univers. Par un mystère inconcevable, ces deux lois ont la même origine: le soleil est, si j'ose m'exprimer ainsi, le

père de l'attraction; et cependant ses rayons tendent toujours à détruire ses effets.

Je vais vous citer un exemple qui vous apprendra comment, de l'harmonie de ces deux lois, découle l'harmonie générale de l'univers.

Vous savez, sans doute, que c'est un des effets de l'attraction, de rapprocher les molécules de l'eau, au point de changer ce fluide en glace; mais à mesure que le soleil paraît, ces molécules se désunissent, roulent l'une sur l'autre, s'écoulent doucement sur le sable et sur le gazon. Voilà ce que les physiciens nomment raréfaction. Que si la chaleur augmente encore, les molécules de l'eau s'écartent, se raréfient toujours davantage, et deviennent à la fin si déliées et si légères, que l'air s'en empare et les reporte à la cime des monts, où elles alimentent les sources.

Je vous ferai remarquer, en passant, combien est admirable l'harmonie qui existe entre les trois états de l'eau et les besoins de la terre. C'est un de ces phénomènes qui décèlent l'intelligence divine. Si l'eau n'avoit pas la propriété de se volatiliser et de planer dans les airs, quelle puissance et quelle force serait en état de la puiser dans l'Océan et de la transporter au sommet des montagnes, d'où jaillissent les fleuves? La terre, aride et desséchée, demanderait en vain ces douces pluies qui fertilisent son sein, et l'univers serait détruit. Cependant il fallait encore que ces légères vapeurs pussent être transformées en une pierre dure et fusible, pour se conserver sur les montagnes; et que, reprenant peu à peu sa première forme, l'eau se promenat mollement au milieu des jardins de la nature.

Ainsi le pouvoir de l'attraction, qui

tend toujours à unir, balance le pouvoir de la raréfaction, qui tend toujours à diviser; et c'est à l'équilibre admirable de ces deux lois opposées que nous devons l'existence et la conservation des mondes.

'A présent, vous concevez sans doute pourquoi la destruction est lente et la création presque nulle partout où règnent les frimas. Les attractions et les affinités n'y ont aucun jeu, la matière y sommeille; la terre glacée n'y laisse aucun mouvement aux molécules des corps; point de moissons, point de fleurs, point de feuillages; un engourdissement éternel a frappé la Nature; et cependant, qu'un rayon du soleil tombe de la voûte éthérée, tout s'anime, se cherche, s'aime et se marie: la vie s'écoule rapidement, et les êtres se succèdent sans relâche. Ainsi, il faut la présence du soleil, pour créer comme

pour détruire; et l'hiver peut être considéré comme une mort de six mois.

Vous venez de voir les diverses attractions d'un monde de matière. Je vais essayer de vous montrer celles qui pourraient avoir lieu dans le monde moral. Il n'est pas mal de finir ma lettre par un petit mot de sagesse; cela peut me faire pardonner toutes les folies dont je vous occupe quelquefois. Voici mes conseils.

> Pour charmer cette courte vie Qui passe avec rapidité, Marions la philosophie Avec la riante gaîté; Du temps qui fuit, je me console; Je réunis par le plaisir Le moment présent qui s'envole Avec l'incertain avesir.

Jeunes époux, dans le ménage Le bonheur vous suivra toujours, Si vous faites le mariage De la constance et des amours. Et vous qui cherchez l'art de plaire, Jeunes-beautés, sexe enchanteur, Sachez qu'on marie à Cythère Les grâces avec la pudeur.

Joyeux disciples d'Épicure, Nuit et jour dans votre caveau, De peur de choquer la nature, Au vin ne mariez pas l'eau. L'amour lui-même vous l'ordonne: Amis, savourez le bon vin; Bacchus, pour séduire Erigone, Se change en grappe de raisin.

Pour former de piquants contrastes, Unissons nos savants docteurs; Que les muses jeunes et chastes Epousent nos jeunes auteurs. Ah! si je ne perdais haleine, Je crois que quand je suis en train, Je pourrais marier sans peine Les deux moitiés du genre humain.

## LETTRE VI.

## DU MOUVEMENT.

HEUREUX qui des secrets de ce vaste univers Fait le sujet divin de ses divins concerts! D'accords toujours nouveaux il charme nos oreilles. Et dans ses vers pompeux reproduit des merveilles. Veut-il peindre aux regards ce globe radieux, Centre de l'univers et roi brillant des cieux? Il ose s'élancer au sein de la lumière. Arrête fièrement le dieu dans sa carrière : Voit les mondes divers, dont cet astre est l'appui, En des temps inégaux rouler autour de lui; La terre, dans son cours, sur son axe inclinée, Recevoir les saisons qui partagent l'année; Et la lune, fidèle au globe qu'elle suit, D'une tendre lueur éclairer chaque nuit. Il sait par quel moyen au sommet des montagnes L'eau revient à sa source, et fuit dans les campagnes; Comment le grand abîme, aux orages livré, S'élève chaque jour vers le ciel attiré, Et bientôt, par son poids entraîné sur la plage, Tombe, roule, bouillonne, et couvre le rivage.

Muses qui m'inspirez, vous n'avez point encor Au sommet d'Hélicon pris un si noble essor. Je cherchais, je voyais, j'admirais la Nature, Mais j'essayais en vain sa brillante peinture. Eh bien! de l'univers contemplant la splendeur, J'oserai m'élever jusqu'à son Créateur; J'oserai célébrer d'une voix solennelle Tous ces astres de feu dans leur course éternelle; Æt, mélant à mes chants de plus douces leçons, Je chanterai les prés, les fleurs et les moissons. Forêts, récevez-moi sous vos épais ombrages! Fleurissez à ma voix, solitaires bocages! Et vous, riants vallons, où l'onde, en cent détours, Fuit, s'égare et revient pour prolonger son cours, Vous me verrez souvent, sur la rive tranquille, Errer en invoquant la muse de Delille, Et, tirant quelques sons d'un luth harmonieux, Dévoiler les secrets de la terre et des cieux.

Ainsi, dans le silence de la nuit, j'éle-.
vais ma faible voix. Ces étoiles sans nombre, cette multitude de mouvements, ces
orbes radieux, cette terre emportée dans
l'espace comme un frêle vaisseau au milieu de l'Océan, pénétraient mon âme
d'un profond étonnement; je tâchais de
comprendre la puissance et la grandeur

de celui qui nous plaça en présence de si magnifiques spectacles. J'étudiai le mouvement des mondes, et celui du plus petit insecte; ces planètes qui marchent pour ainsi dire dans le vide, sans jamais s'écarter de leur route; et l'animal muni de ces ressorts intérieurs qui aident à le transporter d'un lieu dans un autre; enfin, l'homme, dont la pensée, plus étonnante encore, franchit l'espace sans que le corps qu'elle anime la suive dans ses lointains voyages. Les deux mouvements de la terre, l'un sur son axe, et l'autre autour du soleil me paraissaient un des plus grands bienfaits du Créateur; bienfait inexplicable par toutes les lois de la physique. L'attraction attire et soutient les corps, mais elle ne leur donne pas l'impulsion, le mouvement; et qui n'admirerait pas les rapports qui existent entre ces mouvements et les besoins de l'homme et de la nature? La terre, en s'inclinant sur son axe, présente tour à tour ses deux côtés au soleil, à qui elle doit l'agréable distribution de ses jours et de ses nuits, tandis que le mouvement qui l'emporte dans l'espace, la fait jouir alternativement des quatre saisons de l'année:

> Du printemps qui sème les fleurs Dont la campagne se couronne; De la saison où l'on moissonne; De celle où de joyeux buveurs Dansent aux accords peu flatteurs D'un gros tambourin qui résonne, Et de Bacchus et d'Érigone Célèbrent les douces faveurs; Où, pendant que l'on s'abandonne Aux plaisirs les plus séducteurs, Que chacun rit et déraisonne, L'Hiver, ce débile vieillard. S'avance et jaunit le feuillage, Et d'un sombre et triste brouillard Enveloppe le paysage. Soudain, changeant tous les tableaux Que la Nature nous présente, Il ose, d'une main puissante, Arrêter le cours des ruisseaux;

> > 9

Il ose chasser les oiseaux
Dont la voix joyeuse et brillante
Naguère enchantait les échos;
Et, lorsqu'au milieu des orages,
Le soleil, perçant les nuages,
Revient un moment dans les cieux,
Il voit sur sa tige charmante
Se pencher la fleur expirante
Qu'il embellissait de ses feux.

Mais avant d'entrer dans de plus grands détails sur les phénomènes du mouvement, je veux essayer de vous exposer, le plus brièvement possible, quelques-unes de ses lois. La première porte, qu'un corps une fois en repos demeure éternellement en repos, à moins qu'une cause étrangère ne le mette en mouvement; et la seconde, qu'un corps une fois en mouvement, le conserve éternellement avec la même vitesse et dans la même direction, s'il n'est troublé par aucune cause étrangère. C'est sur ces deux propositions que toute la science de la méca-

nique est fondée. Vous voyez qu'en partant des principes les plus simples, le génie de l'homme peut opérer les choses les plus surprenantes. A présent, expliquons ces deux lois.

Tous les corps, dit Euler, sont en repos ou en mouvement. Quelque évidente que paraisse une pareille proposition, il est bien difficile de juger si un corps se trouve dans l'un ou l'autre état. Le papier que je vois sur ma table, me semble en repos; mais comme la terre entière se meut avec une grande vitesse, il faut absolument que mon papier, ma table et la maison soient emportés avec elle : ainsi tout ce qui nous paraît en repos, a le même mouvement que la terre, et n'est véritablement que dans un repos apparent. Un corps est dans un vrai repos, lorsqu'il demeure dans le même lieu, non par rapport à la terre, mais par rapport à l'univers. Le soleil serait dans un *vrai repos*, s'il ne tournait pas sur son axe.

On distingue encore le mouvement vrai ou absolu, du mouvement apparent ou relatif. Le pêcheur, sur sa barque qu'il abandonne au courant du fleuve, voit fuir le rivage, et semble être lui-même en repos. Voilà ce qu'on nomme mouvement apparent. Cependant le physicien, assis sur les bords du fleuve, contemple cette barque entraînée rapidement, et juge que son mouvement est vrai ou absolu: ce n'est que sur ce dernier mouvement que sont fondés les principes de la science.

A présent, si, à l'aspect d'un corps en repos, on demande s'il demeurera toujours en repos, ou s'il commencera à se mouvoir; comme il n'a aucune force qui le porte d'un côté plutôt que d'un autre, on conclut qu'il demeurera en repos aussi longtemps qu'une cause du dehors n'agira pas sur lui; d'où suit cette loi que j'ai annoncée: Un corps une fois en repos demeure éternellement en repos, à moins qu'une cause étrangère ne le mette en mouvement.

Quelques physiciens peu exercés opposent l'exemple d'une pierre suspendue à un fil. Il est certain que cette pierre est en repos, et que si l'on coupe le fil, la pierre tombe, sans que cependant on ait agi pour la faire mouvoir; mais vous savez déjà que la gravité ou pesanteur est l'unique cause de sa chute.

On demande encore si un corps une fois en mouvement doit conserver toujours la même vitesse et la même direction; et comme on ne saurait concevoir pourquoi il se détournerait de sa route, et changerait de vitesse, puisque rien n'arrive sans raison, on conclut que ce corps continuera à se mouvoir éternelle-

9\*

ment, à moins qu'il ne survienne quelque cause externe capable de le troubler.

Il est vrai que lorsqu'on pousse une bille sur un billard, son mouvement se ralentit assez promptement, et qu'elle rentre bientôt dans le repos. Mais si nous faisons attention au frottement de la bille sur le drap, si nous considérons que l'air lui oppose encore une assez grande résistance, nous comprendrons facilement que, sans tous ces obstacles, le mouvement de la bille durerait toujours. Telles sont les preuves de notre seconde proposition: Un corps une fois en mouvement le conserve éternellement avec la même vitesse, et dans la même direction, s'il n'est troublé par aucune cause étrangère.

A présent que nous connaissons les principes du mouvement, tâchons de découvrir les bienfaits qui naissent de cette loi générale.

Le bassin des mers fut disposé dans les parties les plus basses du globe, afin que tous les fleuves y fussent entraînés par une pente douce et réglée. Ainsi les eaux reçurent le mouvement, non-seulement pour se promener dans nos villes et nos solitudes champêtres, mais encore pour que leurs flots se conservassent dans toute leur pureté: immobiles, elles eussent, en croupissant, porté la mort dans l'habitation de l'homme: Dieu leur donna un peu de , mouvement, et elles y portent au contraire la fraîcheur et la fécondité. Que de prévoyance dans la forme du bassin des mers, dans la pente qui y conduit tous les fleuves du monde, et dans le mouvement de l'air qui les reporte aux sommets des montagnes!

Les fleuves ne combleront pas les mers, et leurs sources ne tariront jamais : c'est du sein de ces eaux salées et amères, agitées par leflux et le reflux, que l'Eternel saura enlever des eaux douces et pures pour rafraîchir nos campagnes.

Le mouvement ne contribue pas moins à la beauté de la Nature : une campagne, un paysage, un bosquet, un arbre sans mouvement, sont tristes et morts. Faites souffler un doux zéphyr à travers le feuillage; que je voie un oiseau voltiger sur une branche, des cygnes se jouer dans les eaux tranquilles d'un lac, un troupeau dans le sein du vallon, un chamois s'élancer légèrement d'un pic à l'autre, soudain la Nature s'est empreinte d'un esprit de vie, un peu de mouvement a changé à nos yeux toute la face du tableau: tant l'homme aime à retrouver partout ce sentiment de l'existence qui fait sa force et sa grandeur!

Mais rien n'est plus doux que l'enchantement que l'homme répand autour de lui. Est-il une prairie qu'une danse de bergères ne rende plus riante; un site âpre, des rochers caverneux auxquels la présence d'un solitaire ne donne un aspect plus mélancolique? Oh! comme la vue de la beauté inspire des idées d'amour et de bonheur!

Qu'un sage, au sein d'une plaine fleurie, Prête l'oreille au murmure des eaux; Qu'il admire, qu'il étudie;

Que son âme, attentive aux champêtres tableaux

Que lui présente la prairie, Se livre à des plaisirs qui sont toujours nouveaux; On croit que rien ne peut troubler sa rêverie: Eh bien! dans un bocage, au fend de ce vallon, S'il paraît une nymphe à la taille élégante,

Au doux minois, au pied mignon, Et qui, d'un pas léger effleurant le gazon, Livre au zéphyr les plis de sa robe ondoyanté, Le sage, à cet aspect, sent fléchir sa raison: Oubliant les ruisseaux, les forêts, la verdure,

Son cœur s'ouvre à la volupté; Et, même au sein de la Nature, Il ne voit plus que la beauté.

Si nous considérons les phénomènes du mouvement dans les animaux, nous ne verrons pas sans admiration la faculté qu'ils ont de se transporter d'un lieu dans un autre, suivant leur caprice ou leurs besoins. La plante attend qu'une douce rosée vienne la rafraîchir, et la biche court se désaltérer au bord de la fontaine. Quel appareil ne lui faut-il pas pour opérer cette seule action! des yeux qui lui apprennent la position de la fontaine, des pieds pour l'y porter, des muscles pour faire mouvoir ses pieds, et une volonté pour animer ses muscles. Une chose trèsdigne de remarque, c'est que les animaux à qui la Nature n'a point donné d'armes pour se défendre, sont doués d'une excessive vitesse, comme le lièvre, le bouquetin, le chamois, le cheval, le chameau, etc.; tandis que les animaux bien armés, ont assez communément un mouvement lent et grave, comme le taureau, l'éléphant, le rhinocéros, l'hippopotame, etc. Les reptiles composés d'anneaux mobiles,

n'avaient besoin ni de jambes, ni d'ailes, parce qu'ils trouvent leur habitation et leur nourriture tout près d'eux dans la première motte de terre; mais il fallait de longues jambes aux oiseaux qui habitent les vases des marais : et les grues, les cigognes, les ibis, furent placés sur des espèces d'échasses. 'Ceci nous conduit à une observation très-intéressante, c'est que les pieds des animaux sont proportionnés à leur taille, à leurs habitudes et à leurs mouvements. L'éléphant, d'une pesanteur prodigieuse, a été posé sur quatre colonnes; le cerf, le bouquetin, la vigogne, ont des jambes menues et fortes, qui semblent faites pour l'agilité; les pieds des animaux qui vivent dans l'eau, comme la loutre, le castor 1, le cygne, l'oie, le ca-

Le castor étant amphibie, n'a de rames qu'aux pieds de derrière.

nard, sont pourvus d'une membrane qui s'étend comme une rame; les mains de la taupe sont faites pour creuser; l'élan, qui fuit sur la neige, a les jambes inflexibles et se tient roide sur le verglas le plus glissant, ce qui lui donne le moyen d'échapper au loup, son plus cruel ennemi; le sabot fendu de la chèvre l'aide à grimper sur les rochers; les pieds calleux du chameau sont appropriés au sel mouvant et sablonneux des déserts; les gerboises et les kanguroos, etc., se tiennent droits sur leurs pattes de derrière, et se servent de leur queue comme d'un étançon, de manière qu'on les croirait sur trois pieds.

Ces idées, qui semblent appartenir à la science, ont cependant fourni des tableaux charmants aux anciens poëtes. Le tendre Anacréon nous en offre un exemple si joli, que je ne puis résister au plaisir de le citer. Le voici: je me sers de la traduction de

Saint-Victor, parce qu'il serait inutile d'essayer d'en faire une meilleure.

Des mains de la sage Nature Le taureau, sur son front nerveux, Recut des cornes pour armure; Le coursier, des pieds vigoureux. Des bois le monarque intrépide D'effroyables dents fut armé; Et le lièvre, faible et timide, De vitesse fut animé. Aidé d'une rame vivante, Le poisson parcourut les mers, Tandis que l'oiseau, dans les airs, Agitait une aile brillante. Favori de la Déité. L'homme eut la sagesse en partage; Aux femmes rien n'était resté: Pour conserver ce frêle ouvrage, Un don pourtant fut inventé: Quel était ce don ?... la beauté. Oui, la beauté : voilà leurs armes, Leurs dards, leurs traits victorieux; Et la plus faible, avec ses charmes, Peut braver le fer et les feux.

Pendant que vous admirez la grâce des

10

I.

vers et des pensées, je vais continuer à parler des lois du mouvement. Si vous voulez me suivre, il faut descendre du Parnasse sur la terre, et contempler un moment ces petits chefs-d'œuvre que le ciel cache dans la poussière, afin de laisser partout des preuves de sa puissance: je veux parler des insectes.

Quelquefois les insectes n'ont d'autres défenses que la diversité de leurs mouve-ments. Lorsque le taupin tombesur le dos, il se sert d'un ressort caché dans sa poi-trine, pour s'élancer dans l'air et se replacer sur ses pattes; le papillon échappe aux oiseaux par son vol en zigzag; l'araignée se jette brusquement loin de l'ennemi qui la poursuit, en se laissant couler le long de son fil, comme un matelot le long d'un câble; l'hémérobe se couvre tout le corps d'atomes sablonneux : en le voyant flotter sur l'eau, on le prendrait

pour un morceau de bois pourri; cependant, le soir, il se transforme en mouche, et se pare de deux ailes brillantes; tandis que le gyrin décrit rapidement des cercles à la surface des eaux dormantes, où les tipules exécutent des danses légères sans se mouiller les pattes.

Que si nous jetons les yeux sur les poissons, nous verrons que le fluide qui les environne, leur sert, pour ainsi dire, de voiture; aidés de leurs nageoires, ils se promènent lestement dans leur domaine. La Nature les a pourvus d'une vessie pleine d'air; ils la gonflent ou la compriment à volonté, et, diminuant ou augmentant ainsi le volume de leur corps, ils montent ou descendent dans les eaux. D'autres poissons sautent en se courbant en arc et en se débandant avec impétuosité. Les zoophytes marchent par un moyen semblable à celui qui fait élever

une fusée. C'est ainsi que les holothuries lancent avec force l'eau qu'ils renferment dans leur sein, et sont repoussés violemment par le moyen de cette pompe refoulante.

Je n'oublierai point ici une observation très-curieuse; c'est que certains poissons sont pourvus, comme les oiseaux, d'une glande huileuse qui enduit leurs écailles et les défend de l'action relâchante de l'eau. Mais ce qu'il y a de plus surprenant, c'est que cette glande est placée sur leur tête, de manière que la seule action de nager fait glisser l'huile sur leurs écailles, et les en couvre entièrement. Sans cette admirable disposition, cette glande eût été inutile, les poissons n'ayant ni pieds, ni mains pour s'enduire eux-mêmes.

Ainsi, lorsqu'on étudie les effets du mouvement, depuis les mondes qui roulent dans l'espace, jusqu'à l'insecte imperceptible qui met en jeu ses os, ses muscles, ses tendons, pour marcher, voler ou nager, on ne peut s'empêcher d'admirer la sagesse de la Providence. La même loi conserve les astres, embellit la Nature, et donne la vie aux plantes et aux animaux; et c'est dans ces spectacles intéressants que l'Éternel semble nous engager à chercher les preuves de sa grandeur et de sa bonté. Mais, Sophie, combien les esquisses qu'on veut faire de ses œuvres, sont loin de la vérité! Ce n'est point dans les livres qu'il faut voir la campagne.

Ah! si d'une volupté pure Vous voulez enivrer vos sens, Venez contempler la Nature: Jamais la plus belle peinture Ne rendra ses tableaux charmants. De l'onde, que sa pente entraîne, Vous fait-on sentir la fraîcheur? Voit-on le cerf fuir dans la plaine, Devant la meute du chasseur Qui cherche sa trace incertaine?

10<sup>\*</sup>

Voit-on, au milieu de nos bois. Ou sur le penchant des montagnes, Des troupes de légers chameis, Contemplant de loin nos campagnes; Tandis que dans le frais vallon. Où le fier taureau se promène, Les jeunes filles du canton Dansent aux bords de la fontaine, Et que les bataillons d'oiseaux Oui descendent sur nos rivages, Font entendre leurs doux ramages. Courent au milieu des roseaux, Et voltigent dans les bocages? Hélas! par ses enchautements, La Nature séduit sans cesse: Son aspect nous remplit d'ivresse; Elle charme tous nos moments: Mais, légère dans ses tendresses, Elle se moque des amants Qu'elle comble de ses caresses.

## LETTRE VIII.

D'UNE AUTRE LOI GÉNÉRALE DE LA MATURE.

Nous allons jeter un coup d'œil rapide sur les êtres divers qui peuplent la terre.

> Buffon esquissa les tableaux De leurs mœurs et de leur génie. Ce grand homme écrivit la vie Du bon peuple des animaux.

Avant qu'en ses lignes sensées Il en parlât éloquemment, La Fontaine vint bonnement Pour nous apprendre leurs pensées.

Animant ses joyeux pipeaux, il chanta d'une voix légère Les conquêtes et les travaux De ces petits rois de la terre,

#### 116 LETTRES A SOPHIE, LIVRE I.

Souvent, oubliant leur vertu, Ces petits princes font la guerre; Et se battent pour un fétu, Comme nous pour un coin de terre.

On voit chez cux plus d'un Sully; Vingt bons rois pour un Alexandre: Les hommes n'ont eu qu'un Henry, Et l'on pleure encor sur sa cendre.

En voilà sans doute assez pour rendre ces petits êtres intéressants à vos yeux, et pour vous convaincre qu'ils ont bien mérité de compter La Fontaine, Buffon, Réaumur et Bonnet parmi leurs historiens.

Les lois d'attraction et d'affinité conservent les mondes; et les habitants de ces mondes se conservent par les ruses les plus singulières, et par la tendresse maternelle. Les races fortes et sanguinaires n'anéantissent point les races faibles; un équilibre parfait règne dans la Nature, rien n'y peut être détruit. L'insecte imperceptible a reçu des moyens de défense,

D'UNE LOI GÉNÉRALE DE LA NATURE. 117 et peut combattre ou éviter son ennemi, Le lion, caché dans les broussailles, où il guette la timide gazelle qui fuit avec la légèreté du vent, est-il mieux partagé que l'araignée qui tend des filets, va à la chasse, et revient chargée de sa proie? Les armes du sanglier sont-elles plus dangereuses que celles de la guêpe ou du mousquite? Le kanguroo échappe-t-il mieux à ses ennemis, en faisant des bonds épouvantables, que les grillons et les sauterelles qui s'élancent avec tant d'agilité? Un scarabée, un hanneton, sont, eu égard à leur grosseur, six fois plus robustes qu'un cheval; et Linné a dit que si l'éléphant était aussi fort, à proportion, qu'un cerf-volant, il serait capable de déraciner les plus grands arbres et de culbuter les montagnes.

Jetez un coup d'œil sur les eaux des fleuves et de l'Océan, vous serez sur-

prise de la variété de leurs habitants. Là, le misgurn indique l'approche de l'orage en agitant la vase et en troublant les flots. Plus loin, les torpilles et les gymnotes électriques, qui semblent faibles et abandonnées, sont armées d'une pile galvanique, et se délivrent de leurs ennemis voraces en les frappant d'un coup de tonnerre. Une foule de poissons sortent des eaux, et se soutiennent dans les airs, pour éviter la poursuite des dorades. Les légers argonautes élèvent leurs coquilles élégantes sur les ondes, et voguent par petites flottes dans les solitudes de l'Océan; craignent-ils l'approche de l'orage? ils se submergent volontairement, tombent au , fond de la mer, et ne reparaissent qu'avec le beau temps. Cependant les sèches et les calmars répandent autour d'eux une encre noire, et se dérobent dans l'obscurité. Les doripes ont reçu deux pattes plus longues

p'une loi générale de la nature. 119 que les autres, dont ils se servent pour soutenir une éponge sur leur tête, et, ainsi cachés, ils se traînent au fond de la mer; tandis que le bernard l'ermite se place dans une coquille vide, comme Diogène dans son tonneau, et que de petits crabes se blottissent dans les coquillages bivalves, et, vivant en commun avec ces mollusques aveugles, se mettent en sentinelle pour les avertir du meindre danger.

Les ruses et les habitudes des animaux qui vivent sur la terre, ne sont pas moins intéressantes. On ne peut trop admirer la prestesse des sauts du lynx et du caracal, les finesses du renard, le vol des galéopithèques et des taguans, les cornes dont la nature a armé le front d'une multitude de quadrupèdes; enfin, les cuirasses, les épines, les écailles dont presque tous les insectes sont revêtus. Les tatous et les pangolins sortent la nuit de leurs terriers,

120

butinent en silence, et, roulés en boule dans leurs maisons osseuses, dorment tout le jour. Les hérissons et les tenrecs lancent leurs dards, ou ne présentent que des piquants. Les loirs, les gerboises et les rats, posés sur leurs pattes de derrière, peignent leurs moustaches avec leurs griffes, et courent, à l'approche de l'hiver, se renfermer dans leurs terriers garnis de mousses, où ils s'endorment jusqu'au printemps. Cependant le castor élève des digues contre les courants des fleuves, et... se bâtit des huttes à plusieurs étages; l'ondatra s'établit sur les bords des rivières, dans sa maisonnette de jonc; et les bobak, rassemblés en famille au fond d'un souterrain, placent des sentinelles qui les avertissent, en sifflant, des attaques de leurs ennemis; tandis que l'écureuil, la tête ombragée de sa queue touffue, s'embarque et traverse les eaux sur une

d'une loi générale de la nature. 121 écorce d'arbre, comme un sauvage sur son canot.

Souvent, au milieu d'un bocage, Une araignée établit son ménage; Sur la porte de son palais, Elle s'amuse à tendre des filets;

De sa ruse et de son ouvrage, Immobile en un coin, elle attend le succès. Déjà mille imprudents ont éprouvé sa rage;

Deja, dans tout le voisinage, On sait qu'un célèbre brigand De moucherons a fait un horrible carnage, Et l'on ne trouve plus, dans ce fatal moment,

Un seul insecte assez vaillant Pour oser se mettre en voyage. Mais des infortunés écoutant la douleur,

Le Ciel, juste une fois, vient d'armer un vengeur : Terrible, impétueux, il s'indigne, il s'élance,

Et semblable à ces paladins

Qui parcouraient les grands chemins Pour redresser les torts et venger l'innocence, Armé d'un aiguillon, il fond rapidement

Sur l'ennemi qu'il veut combattre.

L'attaquer, le frapper, l'abattre, Est l'affaire d'un seul moment.

Il plonge dans son sein une pointe acérée, Le voit sur la poussière à ses pieds abattu, Et d'un brigand fameux delivrant la contrée, Lui-même ensevelit son ennemi vaincu.

Le sphex est une guépe qui attaque tous les in-

.

T.

Ce n'est pas assez pour la Providence d'inventer les ruses des animaux, et de leur donner des armes; elle voulut assurer leur conservation par le sentiment le plus doux et le plus touchant de la Nature, l'amour maternel. L'intelligence des animaux augmente à mesure que les espèces se rapprochent de l'homme: mais l'amour maternel a la même force dans tous les êtres. L'aigle cruel', le vautour impitoyable, sont attachés à leurs petits, comme la fauvette et le loriot; l'insecte perdu dans la poussière prévoit tout pour ses larves insensibles, comme l'éléphaut immense pour sa jeune famille; et l'on ne voit point, sans admiration, que les mamelles de ce dernier ont été

sectes, et surtout les araignées, les perce avec une espèce de tarière, les tue à moitié, dépose ses œufs dans leur corps, et les ensevelit sous terre, où les petits éclosent, et se nourrissent du cadavre qui les renferme,

placées près de sa poitrine, parce qu'il est obligé de sucer son lait avec sa trompe, pour le conduire dans la bouche de son petit 1.

Voyez-vous cette multitude d'insectes et d'animaux qui circulent sous ces voûtes de verdure? les uns s'établissent sur les bords des ruisseaux, les autres trouvent un monde dans quelques brins de gazon; tous exercent une industrie et des talents différents : armés de longues tarières, de scies, de rapes, de tenailles, ils animent leurs travaux par de petites symphonies. L'araignée-loup entoure ses œufs d'un voile de soie très-délicat, et les emporte partout avec elle; la tipule pond sur les branches du genevrier, où sa piqure fait naître un petit logement à trois faces; à peine la psylle a-t-elle déposé ses œufs sur

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Trans. philos., nº 1336.

#### 124 LETTRES A SOPHIE, LIVRE I.

la véronique, que ses feuilles se rejoignent et s'arrondissent comme un berceau. Contemplez cette chenille hideuse que sa mère semble avoir abandonnée : elle s'avance en dévorant les fleurs et les feuilles; mais bientôt arrêtée au milieu de sa course, elle s'enveloppe d'un tissu de soie, et s'ensevelit toute vivante. Cependant un grand mystère s'accomplit; tout à coup le tombeau se déchire, et de ses débris s'élance un papillon superbe: ses dents ont disparu; être tout aérien, il ne doit plus se nourrir que du miel des fleurs; et comme si la Nature eût prévu ses nouvelles destinées, elle l'a armé d'une trompe qu'il plonge dans leurs calices.

Les animaux les plus faibles et les plus timidés deviennent courageux à l'époque de l'allaitement. La poule attend hardiment l'oiseau de proie qui se précipite sur ses poussins. La biche craintive frappe

cage, et mourir sur ses œufs.

Tant de soins, de tendresses et de peines sans récompense; le dévouement sublime de toutes ces mères que la crainte de la mort ne peut arrêter; leurs sollici-

lorsqu'elles en sont mécontentes. Enfin, les loriots s'élancent contre ceux qui enlèvent leurs nichées; et l'on a vu la mère, prise avec le nid, continuer de couver en

11×

tudes si vives et si constantes qui ne doivent être suivies d'aucun dédommagement, puisque les petits sont destinés à quitter leurs mères, annoncent la volonté d'un Dieu qui voulait que la même loi qui fait le bonheur de tous les êtres, servît à les conserver.

Mais, parmi tant de merveilles, rien n'est plus admirable que l'industrie que déploient les oiseaux dans la construction de leurs nids. Lorsque le zéphyr ramène le printemps, un doux soleil fait renaître le feuillage, des troupes d'oiseaux voyageurs reviennent dans nos climats, et commencent à chanter leurs amours. Un instinct secret les avertit de la naissance de leurs petits.

Tous les lieux sont peuplés de leurs troupes volages; Les forêts, les gazons, les roseaux, les bocages, Leur servent à cacher mille berceaux charmants. Chantres harmonieux, architectes savants,

### D'UNE LOI CÉNÉRALE DE LA NATURE. 127

On les voit travailler à leurs petits ménages; Ils remplissent les airs des plus joyeux ramages, Et célébrent l'amour pour charmer leurs travaux. L'un bâtit hardiment sa hutte sur les eaux : Pour mieux la préserver des fureurs de l'orage, Il l'attache avec art aux plantes du rivage, Et son nid, retenu par ces flexibles nœuds, Balancé sur les flots, monte ou baisse avec eux 1. L'autre construit le sien comme une pyramide, Et, pour nous dérober sa famille timide, D'un bec industrieux, élève une cloison Qui partage en deux parts sa légère maison ». Cependant le remiz, sur une onde tranquille, Vient suspendre son nid à la branche mobile, De la maternité goûte en paix les plaisirs, Et livre son hamac au souffle des zéphyrs; Tandis que des serpents la troupe fugitive -Rampe, glisse, se dresse et siffle sur la rive; Et, l'œil étincelant, contemple avec fureur Le nid où cet oiseau, reposant sans frayeur, Voit ses petits joyeux, sortir de leur coquille, Et chante tendrement son aimable famille 5.

1 La poule d'eau.

a Une espèce de troupiale, et le gros bec d'Abyssinie.

s Les paysans de Russie, de Pologne, de Sibérie, ont pour ces animaux une vénération superstitieuse, et l'on voit leurs nids suspendus à la porte de chaque cabane.

Les habitations des oiseaux offrent bien d'autres curiosités. Ceux qui vivent au milieu des joncs humides, garnissent le fond de leurs nids avec le duvet de leur poitrine. Le tadorne et le martin-pêcheur placent leurs œufs dans une espèce de terrier, qu'ils creusent comme les lapins. Le bouvreuil a soin de ne pratiquer l'ouverture de son nid que du côté le moins exposé à la pluie. Le baglafecht roule le sien en spirale, et le suspend à une branche sur une eau dormante, pour le mettre hors de l'atteinte des reptiles. Le nélicourvi suit à peu près la même méthode. et l'on voit souvent cinq ou six cents de ces nids à un seul arbre, comme une ville aérienne. Enfin, le couturier a l'adresse de coudre une feuille détachée de sa tige à une autre feuille placée à l'extrémité d'une branche, et forme ainsi une espèce de hotte, où il dépose sa tendre couvée,

# D'UNE LOI GÉNÉRALE DE LA NATURE. 129

A peine tous ces nids sont-ils achevés que les femelles s'occupent à pondre. Ces petits êtres si viss, si légers, si inconstants, deviennent tout à coup fidèles à leurs œufs. Les femelles ne chantent pas, sûrement parce qu'étant destinées à rester sur leurs couvées, ce talent aurait pu devenir funeste à leurs petits, en attirant les chasseurs. Cependant, le mâle se place quelquefois sur un arbre voisin, et charme les peines maternelles par les symphonies les plus douces. S'il faut en croire M. Dupont-de-Nemours, qui, comme vous le savez, comprend le langage des oiseaux, et à qui nous devons la traduction de l'hymne du rossignol, le mâle, pendant la couvée de la femelle, dit les plus jolies choses du monde. Par exemple:

> A nos côteaux, à nos vergers, Il raconte ses aventures; Des villes, des chants étrangers, Il fait de brillantes peintures,

Et prédit leurs courses futures
Aux petits oiseaux passagers.

Il peint leurs troupes vagabondes
S'en allant, au milieu des airs,
Chercher des rives plus fécondes;
Décrit le passage des mers,
Et les prés fleuris des deux mondes;
Et de l'hymne heureux du retour,
Faisant retentir les bocages,
Mêle encor les chants de l'amour
'Aux doux récits de ses voyages.

Je n'entrerai pas dans de plus grands détails sur les sollicitudes maternelles des oiseaux. Je vous ferai seulement remarquer que la coquille des œufs de poule étant extrêmement dure, le bec du petit poussin a été armé d'une éminence osseuse, dont il se sert pour fendre l'œuf, et qui tombe quelque temps après sa naissance: prévoyance qui décèle la main d'un Créateur intelligent, et qui embarrasse singulièrement les incrédules.

Ainsi la tendresse maternelle est la loi conservatrice de l'univers. Mais de quoi

D'UNE LOI GÉNÉRALE DE LA NATURE. aurait servi ce doux sentiment, si l'amour n'avait embrasé les cœurs de ce feu charmant qui anime tous les êtres, qui réchauffe, qui embellit, qui enchante la Nature? Voyez comme au printemps le feuillage est mollement agité, comme le ruisseau caresse le gazon, comme l'oiseau chante avec tendresse! tous les êtres sont en extase, tous se revêtent de leurs habits de noces, tous adoucissent et modulent leur voix. Il semble que la Nature veuille plaire pour faire aimer. La plante n'épanouit ses corolles parfumées que pour être fécondée : à peine l'hymé-, née est-il accompli que la fleur se dessèche, pâlit et meurt : le zéphyr ne balance plus que le berceau léger qui renferme le fruit de ses amours. Mais déjà le paon étale au soleil sa queue enrichie d'une broderie d'or et d'émerandes. Les faisans dorés et les argus se couvrent de

leurs superbes plumages; une riche aigrette s'élève sur la tête de la pintade. Les combattants de mer se parent d'une collerette de plumes; et le cotinga marche revêtu d'un robe à plusieurs reflets : son col bleu est tacheté de pourpre, de violet et de noir; le bout de ses ailes est semblable à une frange glacée de vert. Ainsi parés de leurs habits de fêtes, tous ces êtres brillants se présentent devant leurs épouses, poussent des cris de joie, élevent des chants mélodieux, et tentent de faire leur conquête. Mais à peine la saison d'aimer est-elle passée, qu'ils se dépouillent de leurs belles couleurs. Les paons perdent leur queue éblouissante; les 'pintades, les aigrettes qui les couronnent; le cotinga, son vêtement superbe; et les combattants, leurs collerettes de plumes. Tous se revêtent soudain d'habits sombres et tristes: on dirait qu'ils regrettent pirer de tendres romances; ses chants suaves, son ramage inimitable, sont remplacés par des cris aigus et de plaintifs

croassements.

I.

Ne pas aimer, c'est être malheureux,
C'est vivre seul; aimer, c'est vivre deux,
C'est exister dans un autre soi-même.
Ah! jouissons de ce bonheur suprême
Avant que l'âge ait blanchi nos cheveux.
Dans la jeunesse, un plaisir nous console,
Un peu d'espoir chasse notre souci:
L'âge survient, l'espérance s'envole,
Et le plaisir fuit et s'envole aussi.
Alors on voit la pesante vieillesse,
Le dos courbé, s'avancer tristement;
La mort la suit, l'aiguillonne, la presse;
Elle n'a plus à donner qu'un moment:
Il faut mourir. Prêt à quitter la vie,
L'homme déjà s'aperçoit qu'on l'oublie;

Digitized by Google

12

# 134 LETTRES A SOPHIE, LIVRE 1.

Il voit de loin ces fâtes et ces jeux, Ces doux plaisirs que la foule idolâtre; Prête l'oreille à ses propos joyeux, Suit lentement la jeunesse folâtre, Jette sur elle un regard expirant, Et vers sa tombe avance en soupirant.

#### LETTRE VIII.

GÉNIE DE L'HOMME.

Vous voulez donc que je prenne la lyre
Pour célébrer le magique pouvoir
De ces savants que l'univers admire?
Vous désirez égaler leur savoir?
Jamais on n'eut, si beau sujet d'écrire.
Sans invoquer Farfadet ni Lutin,
Le monde entier sera votre conquête:
Point ne vous faut de philtre, de baguette,
Point ne vous faut de grimoire à la main;
Et vous verrez que l'enchanteur Merlin
Ne fut sorcier, enchanteur ni devin.
Dans notre siècle agréable et volage,
On apprend tout, et l'on ne croit a rien;
On réfléchit, on n'en est pas plus sage;
On rit, on danse, et l'on s'en trouve bien.

Vous dédaignez tous ces vains badinages. Et vous voulez connaître les ouvrages De ces savants qui règlent l'univers; Décomposer les éléments divers ; Vous élever au-dessus des nuages, Et diriger la foudre dans les airs. J'approuve fort un semblable voyage. On apprend tout, on sait tout à votre âge. Mais croyez moi, dans ces heureux instants, Il ne faut pas qu'une science vaine Un peu trop loin nous guide et nous entraîne. Lorsqu'enchantés de nos succès charmants, Nous aurons vu ces brillants phénomènes Dont les savants font leur amusement, Nous reviendrons réfléchir un moment Aux vanités des sciences humaines.

Eh bien! le cabinet du savant nous est ouvert. Voyez le physicien environné d'une multitude d'instruments qui lui servent à peser les mondes, et de machines ingénieuses avec lesquelles il arrache le feu du ciel. Ses fourneaux sont allumés; l'or s'y change en une poussière fulminante qui, sans le secours du feu, s'enflamme avec un bruit horrible; mille gaz invisibles s'élèvent à la fois dans des globes de cristal: l'un doit éteindre la flamme 1, l'autre produire de l'eau 2; le simple contact d'un troisième donne la mort 3. Mais je vois le sage lui-même couvert d'étincelles brillantes; ses cheveux se hérissent; il touche un tube de cuivre, et des rayons de lumière le couronnent; et Jupiter, qui du haut de son trône contemple ce moderne Prométhée, s'écrie dans son effroi:

N'attendons pas que cet audacieux, Nouveau Titan, escalade les cieux. Il veut créer, qu'il soit réduit en poudre. Jupiter dit, s'arme et lance la foudre; En un moment tout le ciel est en feu.

<sup>·</sup> Le gaz acide carbonique.

<sup>·</sup> Le gaz hydrogène uni à l'oxigène.

Le gaz hydrogène sulfuré. Voyez les notes.

Mais l'homme à ses projets a su mettre un obstacle, Et nous faire un brillant spectacle De l'impuissance de ce dieu.

Voyez le savant, avec sa baguette magique, diriger la foudre, et lui dire : tu tomberas là.

Donnez-moi un levier et un point d'appui, disait Archimède, et je remuerai l'univers. Donnez-moi de la matière et du mouvement, disait Descartes, et je vais faire un monde.

Faut-il à présent que le physicien évoque les ombres, qu'il s'entoure de fantômes et de spectres, et qu'il s'élève dans les cieux avec cette pâle assemblée de morts?..... Je l'ai vu, dans les ténèbres de la nuit, tracer en lettres de feu sur les ruines des vieux monuments, les arrêts terribles du destin 1. Ainsi Balthazard,

Le phosphore.

au milieu d'un festin, vit une main qui écrivait sur la muraille sa sentence de mort.

Voulez-vous que, comme Archimède, il enflamme les flottes ennemies au moyen d'un miroir ardent? que, nouveau Callinique, il invente un feu terrible qui s'anime dans les eaux? Voulez-vous que, suivant les traces de Phérécide, il prévoie un tremblement de terre; ou que, semblable à Montgolfier, il plane au-dessus de votre tête, et prenne possession de l'empire des airs?

Au sein de la tempête et des flots en fureur Sans crainte le mortel s'élance; L'univers est témoin de sa haute valeur, Et le ciel l'est de sa puissance.

Transportez cé physicien aux sources mystérieuses du Nil, ou sur les rives de l'Amazone, bientôt les hommes en feront un Dieu.

Maintenant vous pouvez expliquer tous les mystères des prêtres égyptiens, et plus récemment ceux de la magie.

Ces expériences extraordinaires ne sont cependant que les jeux des savants : c'est ainsi qu'il préludent à la véritable science, et qu'ils nous tendent des appâts. Le pouvoir de l'homme est immense comme son génie.

La terre, les cieux et les ondes Sont les témoins de ses travaux. Voyez-vous ces forêts profondes? Il va les lancer sur les flots, Et de ses fragiles vaisseaux Il règnera sur les deux mondes. Mais un insecte industrieux Fuit en rampant sous cet ombrage: Son art en un fil précieux Transforme soudain le feuillage; D'une plante amère et sauvage Il fait un trésor merveilleux. Le savant accourt plein de joie;
Pour lui l'insecte diligent
S'entoure d'un voile de soie,
Et déjà son tissu d'argent
Autour de l'homme se déploie.
Tout cède à son esprit vainqueur;
Faible et sublime créature,
Misérable et plein de grandeur,
Tandis que, seul, de la Nature
Il pénètre la profondeur,
D'un peu d'or il tient son bonheur,
Et d'un insecte sa parure.

Je pourrais vous donner encore mille exemples de la véritable science.

L'homme, sur un monde de poussière qui tourne et l'emporte avec rapidité, a mesuré l'immensité des cieux. Il vous dira la grandeur des astres, leur vitesse et leur distance : interrogez-le sur l'atome qui est auprès de lui, il gardera le silence.

Mais je le vois assis dans la solitude; il joue avec des aiguilles d'acier qui s'attirent et se repoussent. Quoi! prétend-il encore occuper l'univers de ces jeux d'enfants; ou ce mystère confond-il son intelligence? Non, vous dis-je; il tient la clé d'un nouveau monde: rien n'aura eu tant d'influence sur le bonheur des nations que la découverte de l'aimant.

L'histoire des grands effets par les petites causes ferait un livre bien curieux.

L'homme; cet être si faible, jeté, comme dit Labruyère, quelque part sur cet atome, calcule la distance des astres, pèse les soleils, et devine les lois du mouvement. Un morceau d'ambre lui dévoile les mystères de l'électricité; et il part de là pour diriger la foudre et marquer la place où elle doit tomber. Quelques grains de sable vitrifiés, lui font découvrir des millions d'habitants dans une goutte d'eau, et compter des millions de soleils dans les profondeurs des cieux. L'Océan n'a plus de bords inconnus pour ses navigations:

une aiguille le guide, et le voilà roi d'un nouveau monde. Son génie crée les arts mécaniques qui servent aux besoins de son corps, et les sciences abstraites qui étendent son intelligence et ne servent qu'aux besoins de son âme. Enfin, cet être si faible s'est armé de toutes les forces de la Nature; il marche environné de sa puissance; et c'est avec des chiffres, des lignes, des cercles, des triangles, qu'il opère tant de prodiges.

Ces exemples doivent nous apprendre à juger avec timidité les travaux des savants. Ne demandons point au géomètre pourquoi il épuise son esprit dans les calculs de l'infini, lorsque tout, autour de lui, a des bornes si étroites. Telle découverte nous paraît inutile aujourd'hui, qui, demain, fera toute notre gloire. Ces formules abstraites, ces expériences oiseuses qui semblent n'avoir aucun but, feront

peut-être un jour le destin des nations. Le traité des sections coniques d'Apollonius Pergœus resta deux mille ans inutile. Qui aurait pu soupçonner qu'après vingt siècles il deviendrait la base des connaissances astronomiques qui font aujourd'hui la sûreté des navigateurs, guident le pilote sur des mers inconnues, et lui tracent dans le ciel la route de sa patrie

Ame! esprit divin, qu'es-tu? et ce n'est encore là qu'une partie de tes œuvres!

Ah! si, favorisé du Dieu de l'harmonie,
Si, de son seu sacré ranimant mon génie,
Je pouvais tout à coup offrir à vos regards
Ces mortels inspirés, créateurs des beaux arts;
Ces sages qui, marchant loin des routes tracées,
Nous ont fait héritiers de toutes leurs pensées:
Je voudrais, mesurant la prosondeur des cieux,
Suivre du grand Newton le vol audacieux,
Le peindre triomphant au bout de sa carrière;
Et dans un pur cristal appelant la lumière,

Déployer tout à coup à nos regards surpris Les riantes couleurs de l'écharpe d'Iris. D'un siècle tout entier, interrogeant l'histoire, Mes vers vous rediraient la splendeur et la gloire : Molière avec gaîté châtiant nos erreurs, Se moquant de Paris pour corriger ses mœurs; Racine, d'Athalie enfantant la merveille; Rome se réveillant à la voix de Corneille, Et ses héros, toujours plus grands que leurs revers, De leur antique gloire étonnant l'anivers. Je peindrais Lafontaine, et ses doux badinages Écrits pour les enfants, et qui charment les sages; Fénélon, dont les cœurs gardent le souvenir, Qui légua son exemple aux siècles à venir, Et qui, pour éclairer les maîtres de la terre, Parlait comme Socrate, et chantait comme Homère; Bossuet, proclamant d'une éloquente voix, Le néant des grandeurs sur le tombeau des rois, Et. le front couronné d'une palme immortelle, Implorant pour ces rois la clémence éternelle. Hélas! ces jours fameux sont passés pour jamais, Et ce siècle, en fuyant, emporte nos regrets!

Tels sont les prodiges de la pensée humaine. Convenez que nous avons bien surpassé les plus beaux génies de l'anti-

15

I.

quité. Dans les sciences, par exemple, un faible écolier en sait plus aujourd'hui que le divin Anaxagore, à qui, selon Voltaire, la Grèce dressa des autels pour avoir appris aux hommes que le soleil était plus grand que le Péloponèse, que la neige était noire, et que les cieux étaient de pierre.

J'ai peint des merveilles, et cependant je n'ai rien dit des éléments décomposés, des phénomènes de l'électricité et du galvanisme, des plantes, des coquillages, des insectes : je n'ai pas parlé des mécaniques admirables de Vaucanson, et des têtes parlantes de Mical. L'étude de Buffon et de Lavoisier pourrait occuper notre vie, absorber notre admiration. J'espère, dans la suite, vous donner une idée de tous ces prodiges : mais que de découvertes précieuses nous serons forcés de négliger!

que de spectacles sublimes nous ne pourrons contempler! Les sciences et les arts se tiennent par la main : l'optique nous conduirait à la peinture, invention charmante qui reproduit les beautés de l'univers; de la contemplation d'un ruisseau, nous nous élèverions par degrés au spectacle imposant des fleuves qui jaillissent des montagnes, des nuages qui les apportent, et de la mer qui est leur source éternelle. Enfin, que de choses merveilleuses à dire d'une créature qui, jetée sur la terre sans vêtements, sans asile, sans soutien, a su, par la seule force de sa pensée, créer les arts et les sciences, bâtir des villes magnifiques, se couvrir de pourpre, de soie et d'or; et qui, au milieu de ces richesses et de cette pompe, élève une voix poétique pour chanter sa gloire et sa grandeur! O découvertes surprenantes du génie! O inventions sublimes des premiers humains! vous serez un objet éternel d'admiration et de reconnaissance.

Et toi, qui, le premier, par un art séducteur, Enfermas ta pensée en un rhythme enchanteur, Et, cadençant des vers de mesures pareilles, De sons harmonieux sus frapper nos oreilles, Accepte mon hommage, ô dieu brillant du jour! Mon cœur, jusqu'à présent, n'a connu que l'amour : Qu'il soit rempli soudain de ce brûlant délire Que fait sentir Horace, et que Virgile inspire; Et que ma faible voix, s'élevant dans les airs, Mêle ses chants légers à leurs brillants concerts. Je n'imiterai pas ces auteurs pleins d'audace, Qui, du crime puissant dédaignant la menace, Font palir le tyran dont l'orgueil irrité Ne craint pas l'infamie, et craint la vérité; Et jusque sur son trône, où le crime l'encense, Font asseoir le remords, vengeur de l'innocence. Mes vers ne seront point toujours prêts à punir : Je peindrai le bonheur, et j'en saurai jouir; Je peindrai la Nature, et dans son sein tranquille, J'irai, loin des cités, me choisir un asile;

Je peindrai la vertu; mes chants harmonieux Oseront invoquer ses secours généreux: Soudain on la verra, de gloire environnée, Descendre, en souriant, sur la terre étonnée, Et, soulageant les maux des mortels-malheureux, Prendre, en les secourant, sa force dans les cieux.

FIN DU PREMIER LIVRE.

# DE L'AIR ATMOSPHÉRIQUE.

Ce fluide, au milieu duquel nous sommes toujours plongés, et qui porte la vie et la chaleur dans le sein de tous les êtres, sert encore à faire entendre la pensée de l'homme: sans les vibrations sonores de l'air, la Nature serait ensevelie dans un profond silence.

L'air ne doit plus être placé parmi les éléments: ce fluide, qui échappe à tous les regards, n'a pu échapper au génie de Lavoisier; ses principes ont été trouvés; il a été tour à tour décomposé et recomposé, et ses divers phénomènes sont devenus le sujet des plus précieuses découvertes.

# LIVRE SECOND.

DE L'AIR CONSIDÉRÉ DANS QUELQUES-UNS DE SES RAPPORTS AVEC LA PHYSIQUE, LA CHIMIE . ET L'HISTOIRE MATURELLE.

### LETTRE IX.

QUE L'AIR EST LE VÉHICULE DU SON. DE L'OREILLE.

Ausouan'nut je vais gravement
Parler de chose très-légère:
De l'air, ce subule élément,
Sur lequel maint et maint savant
Vont raisonnant à leur manière,
Et quelquefois déraisonnant.
Ce souffie léger du Zéphire,
Cet air qui balance les fieurs,
A qui le ciel doit ses couleurs,
Et la Nature son empire,
Sert aux humains dans leurs fureurs,
Pour frapper, immoler, détruire,
Et pour faire couler nos pleurs.'

### 152 LETTRES A SOPHIE, LIVRE II.

Dans un vers léger et futile, Je pourrais vous citer le cas De ce conquérant inutile Oui, suivi d'Ulysse et d'Achille, Fut dix ans pour prendre une ville, Et ne put garder ses états; Oui sur le sort de sa famille Consultait l'orateur Calchas, Et voulait immoler sa fille, Parce que le dieu des combats Appelait. ailleurs sa flotille, Et que le vent ne soufflait pas : Mais ceci n'est qu'une vétille. L'homme, qui redoute la mort. Ose inventer l'art qui la donne : De l'air il presse le ressort, Et dans sa main la foudre tonne. Voyez ce tube éfincelant! Un peu d'air caché dans son flanc, Des héros voilà la puissance: Captif dans le canon brûlant. Soudain l'air s'échappe et s'élance, Et la balle fuit en sifflant. Ainsi la faible créature Trouble elle-même son repos, Et, dans la source heureuse et pure De ces bienfaits toujours nouveaux Que nous présente la Nature, Nous n'avons choisi que les maux.

Avant de vous entretenir des merveilles

que l'homme peut opérer par le moyen de l'air, il ne sera pas mal de dire un petit mot des bienfaits que ce fluide répand dans l'univers.

Trois philosophes de l'antiquité, Anaximènes, Diogène d'Apollonie, et Archélaus, le divinisèrent comme principe unique, et même comme créateur. Il y a une grande pensée dans ce système: le Créateur est invisible comme l'air, et n'est connu que par la vie qu'il donne et les bienfaits qu'il répand.

L'air est le véhicule du son; il porte jusqu'à nous la voix de l'objet chéri, et jouit du pouvoir de transmettre les pensées qu'on lui confie. Sans lui, jamais le cœur n'eût éprouvé l'irrésistible émotion qui l'agite au seul nom de l'amour. Les volages amants vous diraient peut-être:

> Il ne peut durer plus d'un jour, Le serment que le cœur inspire.

Dès que l'air est frappé de ce doux nom d'amour, L'air le porte à l'oreille, on l'entend, il expire. Interprète du sentiment, Zéphire porte le serment, Qui passe comme le zéphire.

La nature du son n'est point semblable à celle des parfums qui s'élèvent d'une fleur. Une cloche qu'on frappe, ne perd rien de sa substance, et le son se répand autour d'elle. Si vous touchez une lyre, ses cordes sont dans un ébranlement, dans une agitation qu'elles communiquent à l'air voisin; ces vibrations se perpétuent jusqu'à nous, et la perception du son n'est autre chose que le choc que nos oreilles reçoivent par l'ébranlement de l'air.

Vous ne vous doutez pas de la multitude de sylphes légers que vous avez à vos ordres. Continuellement occupés à recueillir vos pensées, à peine vous prononcez un mot, qu'ils s'en emparent, et le vont répéter tout autour de vous. Leur légèreté

est si grande, qu'ils parcourent mille pas en une seconde: ce sont les sylphes de Paracelse et de Gabalis. Voyez la pensée portée sur un peu d'air jusqu'à l'oreille de celui qui écoute, et le même souffle se charger de la réponse. Ce serait un spectacle assez singulier que de se représenter chaque pensée sous la forme de Sylphes aimables vêtus de toutes les couleurs de l'imagination de celui qui parle. Par exemple, si vous écoutiez Delille sur les délices champêtres, vous verriez une foule de nymphes couronnées de roses, et tenant des bouquets à la main, suivre les vagues de l'air, et s'introduire dans votre oreille. Si, ramenant vos regards sur les beaux jours de la chevalerie, je vous parlais avec Arioste des paladins et de leurs dames,

Vous les verriez, ces héros et ces belles, Faisant la guerre et l'amour à la fois, Princes, soldats, paladins, demoiselles, Toujours courant armés pour les querelles De Charlemagne et d'Agramant, leurs rois. Le sein couvert d'une armure polie; Etincelant de tous les feux du jour, Cent chevaliers, s'avançant tour à tour, Viendraient charmer votre mélancolie; En ferraillant ils vous feraient la cour. Au bon vieux temps, par maint trait de folie, Les paladins déclaraient leur amour : On n'aimait point alors la réverie. Le bon Roland, d'Angélique amoureux, Comme un éclair passerait sous vos yeux, Coupant, frappant et d'estoc et de taille, Lui seul ensin gagnant une bataille. Mais s'il fallait adoucir mes discours, Je chantefais la craintive Herminie Fuyant l'amant qu'elle cherche toujours, Seule, égarée au sein d'une prairie, Près du Jourdain dont elle suit le cours. Sur le gazon, en habit de bergère, Vous la verriez conduisant ses troupeaux : Jusques au fond d'un bosquet solitaire, L'amour se plaît à troubler son repos. Ainsi l'on voit une biche timide Fuir le chasseur qui lance un trait rapide. Mais c'est en vain qu'elle croit échapper : Tout retentit de sa plainte cruelle; Hélas! partout elle emporte avec elle Le trait brûlant qui vient de la frapper.

C'est ainsi que notre langue, en agitant un peu l'air, pourrait faire passer sous vos yeux les tableaux les plus brillants de la Nature. L'atmosphère qui nous environne est la source de l'éloquence et de la poésie. Il faut qu'un peu d'air soit placé entre celui qui parle et celui qui écoute. Sans cela point de prodiges; mais avec cela on touche les cœurs, on remue les passions, on élève, on bouleverse les empires. Pour opérer ces merveilles, l'éloquence et la poésie ne sont même pas toujours nécessaires; et en France, une chanson suffit pour tourner toutes les têtes, et renverser ou soutenir un trône. C'est toujours un peu d'air agité; mais il est agité d'une manière plus gaie; et nous avons vu ce que pouvait la gaîté sur les Français.

Les physiciens comparent la manière dont le son se propage, aux vagues circulaires qui se forment lorsqu'on jette une

14

pierre dans un bassin: les vibrations des corps sonores, disent-ils, font dans l'air de pareilles vagues, qui, en s'agrandissant, se communiquent le son, et parviennent ainsi jusqu'à nous. Shakespeare se servit de cette idée pour exprimer le néant des grandeurs humaines. Voici sa pensée:

La gloire de ce monde est toute vanité; Les cercles que sur l'eau le zéphyr a fait maître S'agrandissent toujours avec rapidité; Mais c'estdans leurgrandeur qu'on les voit disparaître.

Vous voyez que la même idée peut exprimer clairement une loi de la physique et une vérité morale.

Pour vous convaincre que l'air est l'unique véhicule du son, il suffira de répéter une expérience très-connue. Le son d'une pendule renfermée dans la machine pneumatique, s'affaiblit à mesure qu'on pompe l'air, et s'éteint quand le récipient est

vide: on voit alors le rouage qui agit, le marteau qui frappe; mais l'airain reste muet, le mouvement seul marque la fuite du temps. Ainsi, si nous pouvions vivre dans un monde privé d'air, le silence le plus effrayant nous environnerait, et l'oreille serait inutile: l'oreille était donc prévue puisque le son existe.

Plus l'on s'élève sur les montagnes, plus l'air devient rare et léger, et plus le son perd de sa force. Saussure, ayant tiré un coup de pistolet à la cime du Mont-Blanc, entendit un faible bruit, semblable à celui d'un bâton qu'on brise.

Au contraire, plus on descend dans les profondeurs de la terre, dans les antres et les cavernes, plus l'air est épais, et plus le son a de force. Si l'on en croit le père Kircher, on voit à Fulde un puits d'environ trois cents palmes de profondeur; une petite pierre jetée dans ce puits, y produit

un bruit semblable à celui de plusieurs coups de canon. Sans doute l'intensité de ce bruit vient aussi de ce que l'air étant appuyé de tous côtés, résonne comme dans un tambour. C'est en partant de ces observations que Samuel Morland, le père Kircher et Jean-Baptiste Porta, crurent avoir inventé le porte-voix; mais ils n'avaient fait que retrouver un instrument oublié; et l'histoire de la Grèce fait mention de la fameuse trompette d'Alexandre-le-Grand, avec laquelle il rassemblait son armée dispersée, lui donnait ses ordres, et proclamait ses terribles volontés, comme s'il eût été en présence de chaque soldat.

Je n'entrerai dans aucun détail sur ces instruments; mais je vous parlerai d'un instrument plus admirable encore, c'est celui de la voix; son mécanisme mérite que nous nous y arrêtions un instant.

On a donné le nom de glotte à une

fente ovale par où l'air entre dans la trachée-artère pour se rendre dans les poumons. La glotte présente deux lèvres, dont les bords sont formés par des cordons attachés de part et d'autre à des cartilages qui servent à les tendre plus ou moins. Lorsque l'air est chassé des poumons, il frappe les cordes vocales, les fait frémir et résonner, et devient le propagateur du son qu'elles produisent, en l'apportant dans la bouche. C'est là que cette petite quantité d'air, agitée par la langue et par les lèvres, forme les mots et les discours, et exprime tout à coup les pensées même les plus brillantes du génie.

La manière dont le son se communique, a dû vous faire comprendre comment se forment les échos. Dès que les ondes de l'air rencontrent un obstacle, il y a répercussion; c'est-à-dire, qu'elles se réfléchissent, et ébranlent de nou-

velles molécules dont les ondulations reportent le son au point d'où il était parti. Les voûtes de figure elliptique ont une propriété singulière : deux personnes placées aux deux foyers de l'ellipse peuvent se parler devant une foule de témoins, sans être entendues : les ondulations suivent le chemin que l'art leur a préparé, et l'écho seul reste dans la confidence 1. On trouve dans la Nature une foule d'échos remarquables; Musschenbroek en cite un où l'air, trouvant alternativement quarante obstacles à son passage, répétait plusieurs syllabes jusqu'à quarante fois.

Le même phénomène a lieu au château de la Simonette, près de Milan. Les moindres accords y font l'effet d'un concert nombreux. Cet écho provient de

Un pareil phénomène a été observé dans une des salles du Conservatoire des Arts, à Paris.

deux grandes ailes de bâtiment, élevées en face l'une de l'autre, et ornées d'une quantité prodigieuse de fausses fenêtres. L'architecte les a diposées avec tant d'art, qu'elles se renvoient les sons comme plusieurs glaces multiplient un flambeau.

La vitesse du son ayant été calculée, elle peut faire connaître à peu près à quelle distance la foudre tombe. On compte le nombre de battements du pouls entre l'éclair et le bruit. Si le pouls bat six fois, le tonnerre est à six mille pas; einq fois, à cinq mille pas; ainsi de suite; car le bruit met environ une seconde à parcourir mille pas 1.

La commotion de l'air causée par le mouvement, s'étend fort loin. Dans les armées, lorsqu'on craint d'être surpris par l'ennemi, on place un dé sur un tam-

Le son parcourt cent soixante-treize toises par seconde, ou trois cent trente-sept mètres.

bour, et l'on voit ce dé sauter à l'approche de la cavalerie.

J'ai fait une autre expérience
Sur l'approche du doux plaisir;
Mais je ne dois pas ma science
Aux commotions du zéphyr.
Quand l'amour, fatigué d'entendre un doux reproche,
Me dit, en souriant, je ferai ton bonheur,
Moi, je mets la main sur mon cœur,
Et je devine votre approche.

C'est par le moyen d'un mécanisme merveilleux que nous entendons la pensée. Les sons introduits dans l'oreille s'y glissent à travers plusieurs cavités, suivent une multitude de contours où ils font jouer des ressorts merveilleux, et éprouvent différentes réflexions avant d'arriver à l'âme, et de l'instruire de la pensée d'un être qui est hors de nous. Ce qu'il y a peut-être de plus surprenant, c'est la correspondance établie entre les nerfs de la bouche et ceux de l'oreille: elle est si admirable, dit Willis, que la voix, d'accord avec l'ouïe, est, pour ainsi dire, son écho, et que ce qu'on entend facilement par le moyen d'un de ces deux ners, la voix l'exprime par le secours de l'autre.

Les formes variées des oreilles des animaux feraient seules le sujet d'un livre très-curieux: L'âne dirige lá sienne comme un cornet, du côté où se fait entendre le bruit. Celle du lièvre timide est d'une structure merveilleuse, et lui sert, pour ainsi dire, à guetter ses ennemis. La taupe, retirée dans ses souterrains obscurs, n'avait pas besoin d'une excellente vue; mais, afin qu'elle fût avertie de l'approche de ses nombreux ennemis, elle reçut une onie d'une finesse extraordinaire; et pour que ses oreilles ne pussent être obstruées par la terre ou le sable, elles furent recouvertes d'une légère membrane, que le · petit mineur a le pouvoir d'ouvrir ou de fermer à volonté.

Les animaux les plus faibles sont aussi les plus timides, et font un grand usage de l'ouïe, qu'ils ont plus parfaite que les autres animaux. Les lièvres, les gazelles, les lapins, les gerboises, les rats, les taupes, distinguent les bruits les plus éloignés. Les chauve-souris, qui ont la vue très-faible. sont pourvues de grandes oreilles, dont la sensibilité est si exquise, que, par la seule impression de l'air, elles sentent qu'elles approchent d'un corps quelconque, et que jamais elle ne se heurtent, même dans la plus grande obscurité. Les rhinocéros, les hippopotames, les tatous, qui ne voient que dans le crépuscule, ont l'ouïe d'une grande finesse, tandis que les chats, les lynx, les lions, les tigres, reçurent des yeux d'autant meilleurs que leur ouïe était moins parfaite.

Les oiseaux n'ont point de pavillons externes à leurs oreilles. Ces pavillons, en augmentant le poids de la tête, auraient nui à la vitesse du vol. Mais ils en sont dédommagés par le développement intérieur de l'appareil acoustique, qui est très-vaste dans quelques espèces.

Les oiseaux nocturnes, auxquels il était absolument nécessaire d'entendre leurs proies qu'ils ne pouvaient voir dans les ombres de la nuit, ont de grandes cavités attenantes à la caisse de leurs oreilles : tels sont les hiboux, les chouettes et l'engoulevent.

Par une prévoyance non moins digne de notre admiration, le développement des cellules qui environnent l'appareil acoustique, l'étendue des conduits et de la pulpe où s'effectue la perception des sons, diminuent de volume dans les oiseaux terrestres, comme le casoar, l'émeu et l'autruche; au contraire, les dimensions de cet appareil augmentent à mesure que les oiseaux sont doués d'un vol plus parfait. Ainsi, ceux qui s'élèvent à de très-grandes hauteurs, où l'air est plus rare et les sons moins retentissants, ont l'ouïe d'une délicatesse extrême, tandis que les oiseaux de nos bocages, moins favorisés de la Nature, ne pourraient s'entendre entre eux, s'ils n'avaient tous reçu une voix aiguë, mélodieuse ou perçante.

Mais rien n'est plus merveilleux que la disposition du conduit de l'oreille dans plusieurs espèces d'animaux. La chouette, qui se perche sur les arbres et les vieux murs, et qui guette sa proie en écoutant de haut en bas, a ce conduit beaucoup plus élevé par le côté de dessus que par celui de dessous, afin de recevoir jusqu'aux moindres impressions du sou. Au con-

traire, le renard, qui découvre sa proie juchée sur un arbre, a ce conduit plus avancé vers le bas, ce qui oppose une barrière aux ondulations de l'air. Le putois écoute devant lui; aussi son oreille est-elle échancrée sur le devant, et le conduit s'élève par derrière pour mieux intercepter les sons; tandis que le cerf, animal timide et toujours aux écoutes, a l'oreille garnie d'un tuyau osseux, fait comme un cornet acoustique, et dont l'ouverture est si bien dirigée vers le derrière, que les bruits les plus doux ne peuvent lui échapper 1.

Sans les vibrations sonores de l'air, un silence éternel régnerait dans la Nature; et la pensée serait inutile, si nous n'étions entourés des vagues de l'atmosphère, et si l'air n'existait pas entre l'organe de

<sup>·</sup> Crew. cosmol. sacr., liv. 1er, ch. 5.

T. 15

l'ouie et les corps qui produisent les sons. Quelle harmonie sublime entre l'air, l'oreille et l'âme; entre un fluide invisible et les besoins d'une faible créature, qui n'est grande que par sa pensée!

Qu'un homme agite un peu d'air dans sa bouche, il semble que ce ne soit rien; mais que cet homme ait le génie de la guerre, et tout l'univers va être en mouvement, tous les bras vont s'armer pour la victoire; que si cet homme est un Fénélon, tout va soudain rentrer dans le repos, et le genre humain se livrera aux charmes de la vertu. Familiarisés par l'habitude avec les merveilles de la parole, nous les contemplons sans surprise, comme le firmament et les autres grands phénomènes de la Nature auxquels notre vue est accoutumée.

Mais l'air ne sert pas seulement à nous faire entendre les idées; il jouit d'une puissance bien plus merveilleuse: c'est à ses ondulations que nous devons la musique, dont les accords enchanteurs expriment les passions de l'âme, et ont le pouvoir de les éveiller ou de les endormir. Ces sensations d'amour qui nous animent, au murmure champêtre de la flûte et du hauthois; cette douce mélancolie qui semble faire un rêve de l'existence, aux accords sublimes de l'orgue de Sainte-Cécile; eh bien! Sophie, c'est un peu d'air qui les fait naître. Voulezvous connaître le pouvoir d'un souffle sur l'homme maître de l'univers?

Descends du ciel, douce Harmonie!
Viens de ta voix savante accompagner nos chants.
Que les accords divins de nos luths gémissants
Inspirent la mélancolie.

La flûte et le hautbois à l'écho, tour à tour, Rediront les secrets de la jeune bergère, Tandis que la trompette appellera la guerre, Et que son bruit terrible éloignera l'Amour.

#### LETTRES & SOPHIE, LIVRE II.

O divin Apollon! fais entendre ta lyre; Viens animer les jeux, suspendre la douleur. I a mollesse, à ta voix, se réveille et soupire; Et Morphée, attentif, d'un sommeil enchanteur Pense goûter le charme, et rêve le bonheur.

Mais si la trompette d'alarmes
Appelle tout à coup le soldat belliqueux,
Il lève son épée en défiant les dieux :
Les antres, les rochers, les cieux,
Répètent : aux armes! aux armes!

Silence! un chant sacré s'élève de la terre;
La musique en triomphe emporte dans les cieux
Les hymnes de la gloire et la sainte prière,
Et les ombres en chœur les redisent aux dieux.
Écoutez ces accords, Apollon les inspire;
L'air répond à la voix, et le son ravissant,
Emporté vers le ciel sur les ailes du vent,
S'éloigne, diminue, expire.

Quand le divin Orphée, animé par l'amour,
Descendit aux royaumes sombres;
Quand il voulut fléchir les ombres
Et l'inflexible roi de cet affreux séjour,
Dieux! quelle scène épouvantable!
La foudre roule, tombe, et frappe en même temps
Le fantôme immobile et les spectres errants;
Les feux qui s'échappaient de la nuit effroyable,
Dans un lointain obscur éclairaient des tourments:

Il prend sa lyre d'or, soudain l'enfer respire; Le rocher de Sisyphe est prompt à s'arrêter, Sur sa roue Ixion se repose et soupire, L'Euménide s'émeut : en vain pour l'irriter L'enfer attise encor le feu qui la tourmente; Les serpents hérissés sur sa tête sanglante Cessent leurs sifflements, et semblent écouter.

O prodige d'amour! l'enfer eut un vainqueur!
O magique pouvoir d'une tendre harmonie!
Tout cède aux chants divins d'un immortel génie.
Dieu nous donna la voix pour émouvoir le cœur.
Sublime Orphée! ainsi tout cédait à tes charmes:
L'enfer eut un moment d'espoir et de bonheur;
Et les morts étonnés répandirent des larmes
Que n'arrachait point la douleur.

## LETTRE X.

DE L'INFLUENCE DU BRUIT DES VENTS SUR L'HOMME.

> J'AI chanté dans mes derniers vers Les doux effets de l'harmonie. Orphée au milieu des enfers, La Parque, immobile et ravie, Attentive à ses doux concerts : Maintenant je veux vous surprendre Par des concerts plus ravissants: Dans les feuillages jaunissants Des sons déjà se font entendre; Nos prés ont perdu leur fraicheur; A peine une fleur isolée Penche-t-elle un front sans couleur Dans la solitaire vallée; Une obscure et triste vapeur Voile nos rives désolées; Et sur les forêts ébranlées Les vents soufflent avec fureur.

Ah! dans ces forêts sans ombrage,
Le long des coteaux défleuris,
Le soir, au bruit sourd de l'orage,
Marchant sur de tristes débris,
J'irai voir le dernier feuillage
Tomber sur les gazons flétris.
Cédant à la mélancolie,
Là, des amis que j'ai perdus
J'appellerai l'ombre chérie,
Et, les sens doucement émus,
Je laisserai couler ma vie
En occupant ma rêverie
Des jours où je ne serai plus.

Ainsi les murmures du vent dans les feuillages éveillent une douleur rêveuse et pleine de tristesse. Le solitaire prête l'oreille à ces bruits lointains; il se croit seul dans la Nature, toutes ses pensées se portent involontairement vers une autre vie, et il trouve je ne sais quelle douceur à contempler la terre qui doit bientôt le couvrir.

Les anciens connaissaient les influences de ces bruits mystérieux; voilà pourquoi ils entouraient de forêts les monuments religieux. En approchant des bois du temple d'Ammon, l'âme était saisie d'une terreur mélancolique. Égérie inspirait Numa dans des bosquets enchantés, et les chênes de Dodone prophétisaient l'avenir.

Mais de quelle émotion ne sommes-nous pas pénétrés, lorsque le bruit des vents se fait entendre aux sommets des vieilles tours, sous les voûtes des cloîtres, ou sur les ruines des cilés! Leurs gémissements sont comme la voix du temps, ils réveillent dans notre âme le souvenir de ce qui n'est plus, et nous remplissent d'idées vagues et rêveuses qui ont un charme indéfinissable. Pour adoucir cette harmonie un peu triste, l'homme a eu recours à l'art, et peut-être a-t-il ajouté quelque chose à la Nature. On raconte que dans le nord de l'Écosse, pendant les longues nuits de l'hiver, des sons aériens, des modulations

fugitives, viennent tout à coup frapper l'oreille du voyageur. Ces sons mystérieux, qui partent des arbres d'une forêt ou des ruines des châteaux gothiques, semblent -fuir, revenir, et fuir encore. Mais, semblable à ces feux trompeurs de la nuit qui égarent ceux qu'ils éclairent, cette harmonie sauvage ne sert qu'à redoubler les angoisses du malheureux qu'elle attire. L'imagination frappée de terreur, il croit assister aux fêtes des fées, ou entendre les plaintes des âmes errantes. Tantôt les bruits sont majestueux et retentissants comme ceux de l'orgue; tantôt ils diminuent par degrés, et meurent dans les airs comme les modulations suaves de l'harmonica. Les montagnards écossais disent que les Bardes répètent dans le ciel les chants qui les ravissaient sur la terre. Mais vainement ils pensent tromper le voyageur, qui les surprend quelquefois occupés à suspendre aux murs des tours en ruines, ou aux arbres des forêts solitaires, les harpes éoliennes d'où s'échappent ces modulations divines.

L'antiquité n'ignorait pas ces merveilles: les murs de Thèbes étaient harmonieux, et la statue de Memnon semblait s'animer au premier rayon de l'aurore. En Égypte, les initiés étaient tour à tour effrayés par le bruit de l'orage, ou rassurés par le murmure du zéphyr. Mais les Chinois ont encore porté à un plus haut degré de perfection l'art de varier les modulations du vent. C'est par des illusions harmoniques qu'ils donnent un air d'enchantement à ces jardins voluptueux dont notre imagination ne peut se former une idée. Tantôt la terre s'agite et tremble; des sons terribles, des gémissements douloureux, sortent de son sein : on croit entendre les cris des combattants, les bruits de la trom-

pette et les hennissements des coursiers. Tantôt, sur les bords d'une riente vallée, le ràmage des oiseaux se mêle aux murmures de la flûte champêtre. Mais des rochers apparaissent dans le lointain, ils sont couverts de frimas, environnés de sables arides, et l'on croit entendre les mugissements de la mer en courroux 1. Tout cela cependant n'est qu'un peu d'air, modifié par des instruments invisibles. Mais les mouvements naturels de l'atmosphère, et si l'on peut s'exprimer ainsi, 'l'harmonie qui lui est propre, n'est pas moins digne de notre attention. Rien n'est plus merveilleux peut-être que la diversité de sentiments que cette harmonie peut faire naître.

Le matelot, de retour dans l'héritage de ses pères, parcourt ses champs couverts

<sup>·</sup> Dissertation sur les jardins de l'Orient, par

de moissons; et son cœur est ému par le frémissement des épis, semblable au bruit qui sort de l'Océan légèrement agité. Que de sentiments se réveillent dans son âme! Ia tempête, les périls, les flots du grand abîme, tout est devant ses yeux.

Brûlé des feux du soleil, le voyageur s'assied à l'ombre d'un peuplier; tout à coup le zéphyr agite le feuillage, et l'étranger ému croit entendre le bruit d'une source limpide.

Dans une douce réverie
Il trouve l'oubli de ses maux;
Il se rappelle sa patrie,
Ses prés, ses bois et ses ruisseaux;
De sa mère il voit le sourire;
Peut-être même une plus douce erreur
Le rend à son épouse, à ses champs, au bonheur;
Il revoit tout ce qu'il désire,
Et pour tromper si doucement son cœur,
Il n'a fallu qu'un souffle du zéphire.

A la douce clarté de Phœbé, au milieu

d'un profond silence, on aime à se resserrer dans soi-même, et à être surpris tout à coup par les longs gémissements de la forêt. Le contraste de la tranquillité qui nous entoure, avec l'agitation qui règne dans les cieux, jette dans l'âme un vague d'idées et d'émotions, une tristesse rêveuse, qui a quelques rapports avec la fuite rapide de la vie. La mélancolie se plaît à entendre le murmure éloigné de l'orage et le bruissement des feuilles: silencieuse, elle s'assied alors sur un rocher battu des vents.

Ses rêves sont touchants: seule avec sa tristesse, Elle adoucit ses maux en y songeant sans cesse; Sur ses propres ennuis laissant couler des pleurs, Des douleurs des humains elle accroît ses douleurs. Mais, helas! trop souvent vague et mystérieuse, Elle ignore le mai qui la rend malheureuse. Au murmure de l'eau qui tombe à petit bruit, Assise sous un saule, elle veille la nuit: C'estl'ombre qui lui plaît. Toujours triste et pensive, Au bruit lointain des vents son âme est attentive.

16

Pour gémir en secret et soulager ses maux, Elle erre tristement au milieu des tombeaux. Là, le front prosterné sur une froide pierre, Souvent elle murmure une tendre prière, Et l'Espérance alors, brillante de clarté, Vient, et sur ces débris s'assied à son côté.

Mais souvent la mélancolie Doit à l'amour ses plus touchants plaisirs; Lui seul peut enchanter sa tendre rêverie, En lui donnant des souvenirs.

Les poëtes ent essayé quelquesois de peindre cette douleur voluptueuse que dennent la vue de l'orage, le bruit des vents et la chute de la pluie; mais jamais ils n'ont songé à exprimer l'harmonie de ces phénomènes avec le cœur humain dans ses deux extrêmes, la tristesse et la gaîté; et cependant le même bruit et la même verdure qui ont animé les jeux et les danses folâtres des bergers, enchantent la mélancolie. L'agitation des vents plaît à l'homme joyeux; elle fait rêver la douleur.

Eh! que m'importent les richesses et les grandeurs! disait Tibulle à sa Délie; l'ombre d'un arbre, la fraîcheur d'un ruisseau, voilà tout ce qu'il faut à l'amour! Qu'il est doux, en te pressant sur mon cœur, d'entendre le sifflement des vents qui ébranlent ma simple cabane! Qu'il est doux de sommeiller au bruit de la pluie qui tombe sur notre toit solitaire! Ainsi, Sophie, le calme du printemps, les tourmentes de l'automne, les frimas de l'hiver, tout est volupté pour celui qui aime. C'est surtout au poëte qu'il appartient de jouir de ces grands spectacles; il se livre aux impressions de la nature, et lui doit ses inspirations les plus sublimes. Schiller, le Shakespeare de l'Allemagne, allait méditer sur les rochers sauvages. Souvent, au milieu de la tempête, on le voyait s'élancer dans une barque, et se livrer aux flots irrités de l'Elbe. Alors son esprit prenait un essor plus rapide, ses pensées s'agrandissaient; et si le tonnerre venait à
sillonner le front des montagnes, si les
vents soufflaient avec fureur, si l'ouragan soulevait les vagues écumantes, un
ravissement, un délire inexprimable s'emparait de son âme, et il saluait par des
cris de joie ces scènes majestueuses de la
Nature.

Mais il est des peuples qui passent leur vie au milieu des tableaux dont le poëte ne jouissait qu'un moment. Le paisible Helvétien chérit la montagne qui l'élève jusqu'au séjour des orages. Les fracas des torrents, les mugissements de la tempête, tous les dangers qui l'environnent, ne font que l'attacher davantage aux rochers de sa patrie. C'est un enfant qui, malgré le courroux de sa mère, se presse contre son sein, s'y cache, et y cherche son refuge.

Ailleurs, au milieu des déserts, l'Arabe mène une vie errante et tourmentée: l'aspect d'un oasis parfumé, d'une île verdoyante, le dédommage de ses fatigues; mais il quitte bientôt cet asile que lui prépara la Nature, et recommence ses courses aventureuses à travers cet océan de sable où la tempête est sans pluie, le vent sans fraîcheur, et le ciel sans ombre et sans nuages.

Le sauvage de l'Amérique se couche sous un arbre, et s'endort au bruit des vents qui ébranlent les forêts lointaines. Il se lève, la terre est devant lui; la Nature est son seul refuge, et il lui livre son corps nu, qu'elle rafraîchit de ses brises légères. Mais il est des climats àpres, tristes, lugubres, enveloppés de brouillards. C'est là que des peuples entiers trouvaient le bonheur dans la contemplation des tempêtes, et que les âmes des

16×

héros n'avaient d'autres espérances que d'habiter les nuages.

Ossian, barde sauvage, que fais-tu assis sur la pierre des tombeaux? songes-ta aux héros des temps passés? Mais j'entends les accords de ta harpe; ta voix enchante les ombres, qui se penchent sur l'enceinte légère de leurs palais aériens. Malvina t'accompagne; elle pleure la perte d'Oscar; sa douce voix répète en gémissant:

Porté sur l'aile du zéphyr, Le front couronné de verdure, Le printemps est venu rajeunir la Nature, Et ne m'a point fait refleurir.

Je sens que vers ma fin chaque jour je décline; Demain en cherchera la trace de mes pas; Et le chasseur viendra sur la verte colline, Et ne m'y retrouvera pas.

Ainsi le Barde se console de la perte de ses enfants. Tout ce que la Nature offre de plus triste, est pour lui plein de charme

Et qui ne s'est livré à cette douleur reveuse que donne le souvenir de ceux qui ne sont plus? Notre âme s'attache à ces pensées, parce qu'elle y trouve des espérances célestes et un avenir immortel. Combien de fois, errant dans cette vaste plaine où périt la fleur de la jeunesse lyonnaise, ne suis-je pas allé m'asseoir sous ces peupliers témoins de tant de souffrances! Là, dans le silence des nuits, je méditais sur la destinée des mortels; je songeais à ces héros morts pour la patrie; hélas! et je voyais leurs ossements dispersés sur la terre! Dieu seul ne les avait point oubliés, et veillait sur leurs cendres. Alors, dans mes douloureuses rêveries, je jurais d'en appeler à la France; je jurais de leur élever un monument impérissable comme leur renommée, et je m'écriais dans mon délire prophétique:

Gloire! gloire à ces champs où trois mille héros, Au nom de la vertu déployant leurs drapeaux, Des assassins d'un roi repoussaient la furie, Et mouraient pour leur Dieu, leur prince et leur patrie! O malheureux guerriers! ces champs qui vous ont vus Pardo ner aux soldats que vous aviez vaincus, Sous le fer des bourreaux verront tomber vos têtes! A vous frapper déjà leurs cohortes sont prêtes. Que de votre valeur ils se sont bien vengés! Ils n'avaient pu vous vaincre, ils vous ont égorgés! Et nous, faibles roseaux, courbés par les orages, · Ouand la paix nous ramène au sein de ces rivages, Où, fiers de leur destin, ces guerriers généreux Tournaient en expirant leurs regards vers les cieux, . Nous laissons, sans pitié, leur cendre infortunée Sur ce même rivage aux vents abandonnée; Le soc du laboureur la disperse à nos yeux. Quoi! sommes-nous encor dans ces jours odieux ()à le fils, dévorant sa honte et sa misère, Sans pouvoir le venger voyait périr son père, Le laissait triste et seul sur le char du bourreau, Et n'osait à sa cendre accorder un tombeau? Insensé! que je plains ta gleire ou ta folie! Tu meurs pour ton pays, et ton pays t'oublie!

Et vous, et vous aussi, mères de ces héros, Vous que l'on vit jadis, autour de leurs berceaux, Calmer par mille soins leurs premières alarmes, Les guider dans la vie en essuyant leurs larmes. Ranimer leurs vertus, exciter leurs grands cœurs, Vous avez pu cesser de répandre des pleurs! Mais que dis-je? ô Lyon! ô ma belle patrie! Mon cœur devait te plaindre, et je te calomnie. Non tu n'oublias point ta gloire et tes malheurs, Et j'entends retentir le cri de tes douleurs! Réveillez-vous, héros! sortez de la poussière, Entourez vos enfants de votre ombre guerrière. Oh! combien sont touchants ces cantiques pieux Que répète la terre, et qu'exaucent les cieux! Ce saint recueillement, cette pompe adorée, Ces lauriers répandus sur l'arène sacrée; Dieu qui, laissant tomber ses regards paternels, Voit Lyon repentant aux pieds de ses autels; Ces soupirs, ces sanglots, ces longs cris de victoire, Tout vous annonce enfin le jour de votre gloire! Déjà le noir cyprès, triste ami des tombeaux, Balance en frémissant ses lugubres rameaux; Et le saule pleureur, inclinant son feuillage, Du repos de la tombe offre une douce image. Plus loin c'est une croix, monument de douleur, Qui de l'homme expiré rappelle la grandeur. A ses pieds, une mère attendrie, éperdue, Prie un Dieu bienfaiteur dont elle est entendue. Des fils qu'elle a perdus tout lui parle en ces lieux! Ces arbres, ces vallons requrent leurs adieux!

190

Et leur âme, soudain vers le ciel élancée, De leur patrie en deuil emportait la pensée. Hélas! trop jeune encor dans ces temps malheureux, Je n'ai pu ni mourir ni combattre avec eux! O jour de leur triomphe! à destin que j'envie! C'est ainsi qu'il est doux d'abandonner la vie! Eh bien! si sous nos murs, d'odieux bataillons, Revenaient fièrement planter leurs pavillons, Dussent mes ossements, sans honneur et sans gloire, Languir abandonnés aux champs de la victoire! Lyon, tu me vertrais, adèle à tes remparts'. Embrasser en mourant nes sanglants étendants. Loin de moi cependant le désir téméraire De voir livrer nos murs aux horreurs de la guerre! O Lyon! dans ton sein puisse l'heurouse paix Sur nous, sur nos neveux, répandre ses bienfaits! Puissent tes citoyens, à la vertu fidèles, Prendre, dans tous les temps, leurs aïeux pour modèles; Et la religion, céleste et doux appui, Ne plus quitter ces murs qu'elle habite aujourd'hui!

## LETTRE XI.

DÉCOUVERTE DE LA PESANTEUR DE L'AIR.

Aujourd'hui, Sophie, les plus belles découvertes et les phénomènes les plus extraordinaires nous attendent : nous allons commencer par peser l'air avec Galilée, Torricelli et Pascal. C'est à la découverte de sa pesanteur que l'on doit la machine pneumatique, les pompes et le baromètre. On a calculé la pression qu'exerce l'air sur un homme de moyenne grandeur : elle équivaut à trente-trois mille six cents livres. Chose admirable! l'air qui s'introduit dans nos poumons par la respiration, suffit pour soutenir l'effort de cette masse énorme, pour

maintenir l'équilibre et empêcher l'atmosphère de nous écraser. Voilà pourtant, dit plaisamment le savant Haüy, le poids dont étaient chargés les anciens philosophes qui nisient sérieusement la pesanteur de l'air! Mais

L'athée est plus aveugle encore en son erreur, Lorsqu'élevant un impuissant murmure, Il veut nier un Créateur En présence de la Nature.

Le baromètre est un tube de verre de plus de trente pouces de hauteur, scellé par un bout et ouvert par l'autre. On le remplit de mercure, qu'on a soin de faire bouillir dans le tube même, afin de le priver d'air et d'humidité; puis, en appuyant le doigt sur l'orifice, on le renverse dans une cuvette également pleine de mercure; on retire le doigt, et l'on voit ce métal descendre à la hauteur d'environ vingt-huit pouces. Ainsi la pression

qu'exerce l'atmosphère sur la cuvette, soutient le mercure à cette hauteur.

Vous devinez sans doute que le mercure ne monte dans la branche du baromètre vide d'air, qu'à cause du poids de l'air extérieur qui pèse sur la branche ouverte. Si le poids de l'air vient à diminuer, le mercure qui est dans le tube vide, descend, et c'est ce qui arrive à l'approche de la pluie; car alors les vapeurs tenant une grande place dans l'atmosphère, divisent l'air qui pèse sur le mercure, et forment avec celui qui reste un fluide mixte moins lourd que l'air pur. Mais on comprend facilement que cette sorte d'indication est le plus souvent équivoque, parce que différentes causes concourent à la pluie et au beau temps, tandis que les variations dans la hauteur du baromètre, dépendent exclusivement des variations dans la pression de l'atmosphère.

I.

Pascal, désirant de convainore le monde savant, qui niait encore la pesanteur de l'air, engagea son ami Perrier à monter sur le Puy-de-Dômeavec un baromètre: à mesure que Perrier s'élevait, le mercure s'abaissait dans le tube; et au sommet de la montagne, il était de près de trois pouces moins haut qu'au pied de la même montagne.

La colonne d'air, devenant moins longue à mesure qu'on s'élève, pèse moins sur la cuvette du baromètre; ce qui force la colonne de mercure à descendre.

Jetez les yeux sur un baromètre, et vous expliquerez vous-même l'expérience de la pesanteur de l'air.

> Ce mortel qui, dans sa carrière, Est toujours resté sans rival, Le grand, le sublime Pascal, Vint nous apprendre ce mystère. Mais bientôt ce génie heureux Vit le néant de nos sciences. Son âme alors jusques aux cieux Osa porter ses espérances.

Je te salue, ò noble auteur,
Qui dévoilas, dans tes Pensées,
La majesté du Créateur;
Qui des voluptés insensées
Plaignis et reconnus l'erreur;
Et qui, proclamant la grandeur
De l'homme omblié dans la tombe,
De la mort, sous qui tout succombe,
Devins toi-même le vainqueur.
O mortel, bénis son génie!
Pascal a dit la vérité;
Et de toute une éternité
Il sut agrandir notre vie.

Le poids de l'atmosphère exerce aussi quelque influence sur le corps de l'homme. L'air de notre patrie est toujours celui que nous aimons. Lorsque les habitants des Alpes, habitués à respirer un air rare, léger, voyagent dans des climats où le poids de l'atmosphère est plus grand, ils ne peuvent résister à la pression extérieure, qui devient plus sensible, et n'est plus en harmonie avec la légèreté de l'air que recèlent leurs fibres et leurs vaisseaux. Les

guides de Chamouny, infatigables dans leurs montagnes, peuvent à peine marcher quelques heures dans la plaine. La circulation se trouvant alors exposée à de trop grandes variations, on les voit accablés d'inquiétude et de tristesse; et s'ils sont éloignés de leur patrie, ils éprouvent le besoin d'y retourner. Mais ce besoin est plus pressant encore, si, tout à coup, ils viennent à entendre les chansons de leur enfance, ce ranz des vaches qui leur rappelle les murmures confus du soir, les cris des troupeaux et des bergers, et le bruit lointain des orages sur la montagne. Faible mortel! quelques modulations de l'air commandent à ton âme! Ne tarde pas, cours vers ta patrie, ton cœur t'y rappelle, et tu dois la revoir ou mourir. C'est ainsi que vers le milieu du quinzième siècle, lorsqu'on chantait à Grenade la belle romance composée par les Maures

sur la prise d'Alhama, le peuple entier se livrait aux pleurs, et semblait regretter ces beaux jours de sa gloire et de ses triomphes!

A présent que vous connaissez les effets de la pesanteur de l'air, je vais vous donner une idée de son ressort, de son élasticité, et de la propriété qu'il a de s'étendre pour former un grand volume, et de se resserrer dans un plus petit espace : c'est ce que les physiciens ont nommé dilatation et condensation.

Ces différentes propriétés nous serviront à expliquer le phénomène de la statue de Memnon, qui, selon Pline, Philostrate et Strabon, rendait des sons harmonieux au lever de l'aurore.

Les Égyptiens avaient élevé cette statue sur les bords du fleuve Bélus, près du Temple du dieu Apis. Elle avait cela d'extraordinaire, que, le matin, étant frap-

.17<sup>\*</sup>

pée des rayons du soleil, elle rendait un son mélodieux; et le soir, un son triste et lugubre, comme si elle cût regretté la présence de la lumière. Le père Kircher expliquait ainsi ce phénomène: Une statue creuse et de métal renferme un volume d'air que les rayons du soleil échauffent et dilatent; si l'on met à la bouche de cette statue une anche de musette ou de hautbois, l'air dilaté s'échappe par cette issue, et la statue fait entendre des sons clairs et agréables. Cependant, lorsque le soleil disparaît, et que la statue se refroidit, l'air rentre dans son sein, et produit un bruit sourd et lugubre. L'effet étant extérieur le matin, et intérieur le soir, la variété des sons se trouve naturellement expliquée.

La Nature se sert aussi de la dilatation de l'air pour rendre habitables différentes parties de la terre. Il est sous la zone torride de très-vastes pays où l'on éprouve tous les effets d'un climat tempéré. Tel est le Pérou, au rapport du savant don Ulloa. La densité de l'air y étant très-affaiblie, modère la chaleur des rayons du soleil. O Nature! que tu es puissante! Pour changer une saison, un climat; pour ôter à l'astre du jour une partie de ses feux, il te suffit de changer la densité de l'air.

L'air est imprégné d'une très-grande quantité de seu; et l'on a déconvert, depuis peu 1, qu'une sorte pression l'en dépouil-lait presque entièrement. L'air rensermé dans un tube, et comprimé au moyen d'un piston, laisse dégager son calorique, qui enslamme au même instant une mêche préparée à cet effet. Cette belle expérience peut servir à expliquer les incendies inopinés des forêts : les tourbil-

M. Mollet, professeur de physique à Lyon, et M. Gensoul.

lons, chassés avec force dans les broussailles impénétrables, s'y pressent, s'yrefoulent, et laissent échapper le feu qu'ils retenaient : la forêt s'enflamme, et le même air qui causa l'incendie, l'anime encore par son mouvement.

Lucrèce 2, qui ignorait la cause de ces inflammations subites, en parle ainsi dans son fameux poëme: « Sur les hautes » montagnes, les arbres, agités par un » vent impétueux, entre-choquent sou-» vent leurs cimes, prennent feu, et font » briller au loin des tourbillons de » flamme. »

Bernier raconte qu'en traversant les hautes montagnes qui séparent le pays de Bember de celui de Cachemyre, il aperçut tout à coup des forets immenses et inaccessibles qui s'élevaient au fond d'un précipice : leurs cimes mouvantes

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lib. I et lib. V; De Naturá rerum.

offraient l'aspect d'une mer de verdure agitée par le vent; mais la profondeur était si grande, qu'aucun bruit ne parvenait jusques au voyageur, et que tous les mouvements de la forêt semblaient se passer dans le silence. Comme il plongeait ses regards dans le fond de ces gouffres, on lui dit que parfois un vent terrible y soufflait avec fureur; qu'alors on en voyait jaillir des flammes, et qu'au milieu des tourbillons et des rafales, la forêt embrasée offrait le spectacle d'une fournaise ardente ou d'un vaste océan de feu.

Bernier ne put donner aucune explication de ce phénomène : il ignorait que l'air est imprégné de calorique, et qu'une pression rapide peut l'en faire jaillir, comme l'étincelle jaillit du caillou. Quelques physiciens expliquent encore ce phénomène par le frottement, et pensent que les forêts s'enflamment inopinément, à peu près comme ces morceaux de bois que les sauvages font tourner l'un sur l'autre, et dont ils font sortir du feu par un mouvement continuel.

La compression de l'air a fourni plusieurs belles expériences, et entre autres, celle des fusils à vent : un peu d'air pressé dans un tube, chasse successivement douze balles à plus de cent pas. Mais un phénomène plus terrible est encore dû à cette propriété. La poudre à canon produit des gaz par la réaction des principes dont elle est composée; et lorsque ces gaz dilatés s'éthappent subitement, ils emportent balles, boulets, bombes, à des distances immenses, et avec une rapidité si épouvantable que le regard ne peut les saisir. Ainsi un peu de vent comprimé par la Nature dans le salpêtre, fait toute la puissance de l'homme à la guerre 1. On doit

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Les effèts de la poudre à canon sont dus aussi à

encore attribuer à la condensation le fait suivant, raconté par Plutarque: « Lors-» que Quintus Flaminius, gouverneur de » la Grèce au nom de Rome, rendit par » une proclamation la liberté aux Grecs, » la force des cris de joie et des clameurs » fit tomber morts plusieurs corbeaux » qui passaient par hasard au-dessus de » l'assemblée du peuple. »

Je sais que plus d'un érudit
Va mettre en doute cette histoire,
Et que sa pesante mémoire
Voudra convaincre notre esprit:
Mais il n'aura pas ce crédit.
Le trait est beau; je dois le croire,
Car le bou Plutarque l'a dit.
Que ce Plutarque est admirable!
Un peu philosophe et conteur,
Quelquefois même un peu menteur,
Mais cependant, toujours aimable,
ll est l'ami de son lecteur.

la dilatation des gaz produits par la décomposition du nitre.

## 204 LETTRES A SOPHIE, LIVRE II.

Que j'aime sa voix éloquente, Sa candeur, sa naïveté! Il nous amuse, il nous enchante Des bons mots de l'antiquité. J'ai vu cet immortel génie, Ranimant la cendre endormie Et des Césars et des Catons, Au souvenir de ces grands noms Faire encor fremir leur patrie; Et des plus brillantes leçons D'une douce philosophie, Soudain, chafmant notre raison, Prendre place à l'académie, Près de Socrate et de Platon.

## LETTRE XII.

## DES HABITANTS DE L'AIR.

Vous voulez connaître la vie Des légers habitants des bois. Lesbie eut, dit-on, autrefois Une semblable fantaisie: Elle était friponne et jolie, Et, pour contenter son envie, De Catulle elle avait fait choix. Cet auteur aimable et frivole Occupa, par un art nouveau, Les fiers guerriers du capitole De sa maîtresse et d'un moineau. Pour imiter un si grand maître En vain je creuse mon cerveau; Il n'a célébré qu'un oiseau, Et vous voulez tous les connaître. Le son harmonieux des vers Ne peut rendre le doux ramage De ces hôtes brillants des airs. Ils chantent, voilà leur langage; Ils se parlent dans leurs concerts, En voltigeant sous le feuillage;

18

Et dans nos climats, tour à tour, Promenant leurs troupes volages, Ils n'habitent que les bocages, Et ne connaissent que l'amour.

Mais les oiseaux ne sont pas seulement habitants de l'air; ils embellissent tous les climats et tous les sites : les bois, les rochers, la mer, les bocages, les déserts, s'animent à leurs accents. Il y en a de terrestres, d'aquatiques, d'aériens. Les uns sont faits pour la nuit, les autres pour le jour, et leur troupe volage semble s'être partagé la nature, dont l'homme s'est fait le roi. Le rossignol suit le printemps autour de la terre, les mouettes suivent les tempêtes autour de l'Océan. Ceux-ci vivent tristes et solitaires, comme l'aigle, le vautour et l'épervier; ceux-là se réunissent en société, organisent des gouvernements, comme les freux, les pélicans, les hérons. Les cigognes, les grues, les flamants, se

forment en phalanges guerrières, posent des sentinelles, obéissent à des chefs, tandis que la bergeronette mène une vie pastorale, suit le berger dans la prairie, et semble garder ses troupeaux. Il est des oiseaux pour toutes les hauteurs de l'air; depuis l'aigle qui plane dans les cieux, jusques à l'autruche, au casoar, au dronte, qui ne se servent de leurs ailes que pour courir sur la terre. La Nature en a formé pour les eaux tranquilles et pour les eaux agitées; depuis le cygne qui sillonne majestueusement leur surface, jusques au cincle qui plonge dans les cataractes, disparaît à travers leurs tourbillons, arrive au fond de l'abîme, s'y joue comme dans l'atmosphère, et y trouve une proie que sa prévoyance lui indique, et que la Nature a mise là pour lui. Le merle d'eau, moins audacieux, se promène au fond des rivières; tout resplendissant d'une bulle

d'air qui l'environne, il apparaît comme le plongeur sous sa cloche de verre, jouit de la fraîcheur, poursuit sa chasse, et revient sans être mouillé. Mais c'est sur les gouffres de l'Océan que les oiseaux donnent des spectacles inouïs : il semble que la Providence ait voulu peupler les orages. Au milieu du bouleversement des vagues, à la lueur des éclairs, on voit l'oiseau des. -tempêtes déployer ses ailes blanchâtres; il se glisse entre les lames de la mer, qui roulent sous lui avec une épouvantable rapidité. Son abri est la vague même qui menace de l'engloutir; il la frappe de ses pieds, l'effleure de ses ailes, et court dans les sillons mobiles des flots, comme l'alouette dans les sillons qu'a tracés la charrue.

Ce que la Nature accorde aux solitudes de l'Océan, elle ne le refuse point aux solitudes de la terre. Le pélican, ainsi que le chameau, a la propriété de conserver dans son sein une onde fraîche et pure. La même puissance qui place le palmier dans les sables arides et en fait jaillir des ruisseaux de vin, prépare comme une fontaine vivante dans le sein du pélican. Ainsi un arbre, un quadrupède et un oiseau, ont été faits pour le désert, et portent chacun une source qui semble destinée aux besoins du voyageur.

Cependant, au milieu de cette foule d'êtres dont la Providence a marqué la place, il en est quelques-uns qui menent une vie aventureuse.

> Lorsqu'aux premiers jours du printemps Les oiseaux amis des orages S'assemblent pour quitter nos champs, Ils poussent de longs cris sauvages, On les voit fuir dans les nuages, Emportés sur l'aile des vents. Soudain mille troupes volages Paraissent dans l'azur des cieux; Hôtes charmants de nos bocages, Ils descendent sur nos rivages Avec des chants mélodieux.

18¥

Les uns vers le bois solitaire Qui vit éclore leurs petits S'envolent d'une aile légère, Et visitent les lieux chéris Où, voltigeant près de leur mère, Ils dérobaient quelques épis. D'autres, cédant à la tendresse, Pour mieux célébrer leur retour. Auprès du nid de leur jeunesse Chantent les faveurs de l'amour, Leur victoire et leur douce ivresse. Mais pour défendre leurs travaux Des tristes effets de l'orage, Les bois étendent leurs rameaux, Et les couvrent d'un vert feuillage. O doux printemps! saison des fleurs! Que d'une joie aimable et pure Tu sais bien enivrer nos cours! J'aime ces bosquets enchanteurs Où l'onde, avec un doux murmure, Répand la vie et la fraîcheur ; J'aime ta première verdure, Car elle annonce au laboureur Tons les bienfaits de la Nature.

Nous verrons dans une autre lettre, que ces migrations extraordinaires sont un nouveau bienfait de la même loi dont ils semblent troubler la marche, et nous pouvons conclure d'avance que les oiseaux, qui peuplent toutes les parties du globe, ne franchissent jamais les limites qui ont été posées pour prévenir leur envahissement. Ce sont des points qu'ils occupent, des postes que la Providence leur a confiés. Gardiens fidèles des choses mêmes dont ils font leur proie, ils n'en laissent approcher aucun autre ennemi, et leur puissance de destruction est balancée par une puissance de reproduction établie avec tant de sagesse, que le faible croît à côté du fort, la victime à côté du tyran, sans que les espèces soient jamais anéanties. Les mêmes combats, les mêmes victoires se renouvellent sans cesse, et établissent toujours les mêmes harmonies. La terre ressemble à ces bananiers que les voyageurs rencontrent dans les forêts solitaires de la Guinée. Leur sommet est couvert de singes

qui vivent en société; des myriades de serpents se pressent autour du tronc, l'environnent de leurs replis hideux, et ne pouvant s'élancer au-delà, le font apparaître tout hérissé de leurs têtessanglantes; tandis que les extrémités flexibles des branches sont ornées d'une multitude de nids de mousse, où l'épeiche, au plumage irisé de bleu et d'or, soigne sa timide famille, hors de l'atteinte des serpents et des singes, qui sont en même temps ses voisins et ses ennemis.

Chose merveilleuse! pour arrêter les déprédations de tous les êtres, pour opposer une barrière à leur voracité, il a suffi à la Nature de varier leur conformation; et de cette variété de conformation, est née comme par enchantement la variété des tableaux de l'univers. Elle donne à celui-ci un bec en forme de hache, et le place au bord de la mer pour ouvrir les coquillages.

Celui-là recoit des rames au lieu de pieds, et l'onde devient son élément. Un autre est perché sur des espèces d'échasses; il fouille les eaux bourbeuses, et un nerf d'une délicatesse exquise, placé à l'extrémité de son bec, lui indique une proie qui aurait disparu dans la fange. Le pic ne quitte jamais l'écorce des arbres sous laquelle se réfugie l'insecte qui le nourrit. Le savaçou guette, du haut des saules, le poisson, qu'il saisit avec sesdeux cuillers tranchantes. Le bec-en-ciseaux ne peut ni mordre de côté ni becqueter en avant; mais sa mandibule inférieure, qui dépasse de beaucoup la supérieure, lui sert à enlever par dessous le poisson qui nage à la surface de la mer. et il ne lui est pas permis d'abandonner ses rivages. Ainsi, ne pouvant varier l'usage de ces divers instruments, chaque oiseau est attaché à la petite portion du globe qui lui est tombée en partage, tandis .

que les oiseaux de proie veillent sur nos champs, dont ils sont les fidèles gardiens, et apparaissent comme des sentinelles posées dans les hauteurs des cieux, pour protéger les campagnes contre leurs nombreux dévastateurs.

L'homme paraît alors: les champs, les monts, les bois, L'univers tout entier se soumet à ses lois. Oppresseur fortune, conquérant téméraire, . Il demande au lion son antre solitaire, Au tigre ses forêts, à l'aigle son rocher; De leur dernier refuge il court les arracher, Et toujours triomphant dans cette lutte horrible, Sa fureur leur promet un successeur terrible. Ainsi, l'homme répand la douleur et l'effroi : Tyran de la Nature, il croit être son Roi. Mais, aux lois qu'elle suit la Nature fidèle, Vient reprendre sur lui ce qu'il a pris sur elle; S'il couvre de palais les champs qu'il a seumis, . Elle y cache soudain de nombreux ennemis : Non ces fiers ennemis dont notre heureuse audace Sait braver la fureur, sait usurper la place; Mais ces êtres impurs, ces hôtes venimeux, Qui rampent à nos pieds, échappent à nos yeux. Devant notre pouvoir quand son pouvoir expire, Un insecte paraît et lui rend son empire :

Elle livre nos champs, nos moissons, nos travaux. L'homme lui-même enfin aux plus vils animaux; Et du sein des grandeurs de ce roi de la terre, Fait ressortir un trait qui marque sa misère. Hier en triomphant il osait l'outrager, Un reptile aujourd'hui suffit pour la venger. Ces oiseaux destructeurs qui peuplent les ténèbres, Et remplissent la nuit de leurs clameurs funèbres. Jusqu'au sommet désert du gothique beffroi Assemblent leur famille, et vont porter l'effroi. Ces créneaux élevés des mains de la victoire. Qui prouvent nos fureurs bien plus que notre gloire, Vont offrir un asile à ces hôtes légers, De nos riants climats habitants passagers. Sous les yeux vigilants de la garde qui veille Ils tressent de leurs nids la charmante merveille; Et souvent Philomèle au fracas du tembour Fait succéder ses chants de bonheur et d'amour. Ainsi, des animaux l'homme est le tributaire: Un faible moucheron lui déclare la guerre, S'attache à ses habits, loge dans son palais, Vient boire dans sa coupe, et partager ses mets, Et troublant nos plaisirs, nos festins, notre joie, Jusque dans notre sein vient chercher une proie. Voilà nos ennemis, et voilà nos vainqueurs! La Nature outragée en a fait ses vengeurs, Et tous, en détruisant, se hatent de reprendre Ce que le temps un jour est chargé de leur rendre.

Telle est la loi de la Nature : elle l'exé-

cute avec une inflexibilité qui semblerait barbare, si le destin du monde n'y était attaché. Il en résulte entre l'homme et les animaux une lutte éternelle qui était prévue et qui empêche leur anéantissement. Les migrations des oiseaux en offrent une preuve frap pante. Chaque année, des milliers de cailles, de pluviers, de bécasses, descendent dans nos plaines fertiles, et lèvent un tribut sur nos moissons; mais il leur en coûte la vie, et peu échappent à notre voracité. Cependant l'instinct qui les guide dans leurs voyages ne leur apprend point à éviter les embûches; ils reviennent toujours sur les mêmes rivages, bravent les mêmes périls, et trouvent partout l'homme qui les attend pour les détruire. Une ligne leur a été tracée dans le ciel, et ils ne peuvent l'abandonner. Sans cette prévoyance de la Nature, l'homme eût à tout moment changé ses lois. Les oiseaux se seraient frayé de nouvelles routes vers de nouveaux climats; leur mémoire leur eût appris à craindre les piéges de l'homme, à les éviter, à les tromper en fuyant, et tous les nombreux bienfaits qui naissent des migrations auraient été anéantis.

De cette variété de formes, d'instincts, de besoins, d'habitudes, dont je n'ai pu que tracer une esquisse rapide, naît la variété de chants et de mouvements. La voix des habitants des bocages est légère, brillante; elle se fait entendre à travers les bruissements de la feuillée et le murmure du zéphyr; au contraire, dans les vastes forêts, sur les hautes montagnes, les cris des oiseaux sont aigus et retentissants, tandis qu'au milieu des éclats de la foudre et du fracas des ondes, les mouettes, les goëlands et les fulmars frappent l'air de clameurs éclatantes comme le bruit

ı.

des clairons et des trompettes guer-

des clairons et des trompettes guerrières.

On a beaucoup écrit sur le chant du cygne, et c'est à tort qu'on a relégué parmi les fables tout ce que les anciens en ont dit. Souvent dans les plaines glacées de l'Islande, pendant les nuits obseures de l'hiver, des troupes de cygnes parcourent les campagnes, et les font retentir d'accents harmonieux, semblables aux murmures d'une lyre. L'ordre le plus parfait règne dans ce concert qu'ils semblent donner à la Nature. Le plus habile commence le chant, un second le suit, puis un troisième, et enfin la troupe entière remplit le ciel de sa voix ravissante. Ils se parlent, 'ils se répondent, et l'air doucement agité retentit au loin de leurs célestes modulations. Retiré dans sa cabane couverte de frimas, le triste habitant de ces contrées se réveille au bruit de cette harmonie aérienne; il prête l'oreille et se réjouit, car ces chants lui annoncent la fin de l'hiver: et pendant qu'il écoute, le vent se tait, l'orage s'enfuit et le printemps renaît.

Le chardonneret chante toute l'année; les autres oiseaux cessent de chanter dès qu'ils cessent d'aimer, et souvent ils perdent leur science en abandonnant nos climats. Les rossignols fuient nos hivers, et le voyageur, qui les retrouve sur les côtes de la Syrie ou dans les plaines riantes de l'Egypte, s'étonne de leur silence. En vain il leur redemande ces concerts qui font le charme de nos bocages: tristes et muets sous un ciel étranger, ils voltigent en poussant des gémissements plaintifs. Comment oublieraient-ils nos vergers et nos bois? c'est là qu'est le nid de leurs amours, et c'est là qu'ils doivent se rappeler leurs chansons.

La variété des mouvements est aussi

merveilleuse que celle des voix. Les uns tracent des cercles, forment des ondulations, et semblent glisser légèrement sur la surface de l'air; d'autres se précipitent avec la rapidité de la flèche, ou restent immobiles et comme suspendus dans le ciel. Oui n'a observé les balancements réguliers de la fauvette printanière, le vol oblique et sinueux des oiseaux de rivage, les tourbillons de l'étourneau, et les évolutions savantes des grues réunies en phalanges triangulaires? Le mouvement est aussi quelquesois une ruse, un moyen de conservation. A saint-Domingue, une volée de ces jolis oiseaux qui ont reçu le nom d'organiste s'abat sur un arbre, et devient'invisible. A mesure que le chasseur qui les observe change de place, tous les petits organistes se mettent en mouvement, tournent en silence autour des branches, et apportent dans cet exercice

est impossible de les mettre en défaut. D'autres oiseaux sont doués de vitesse: la frégate plane dans la nue et traverse les solitudes de l'Océan; les mouettes vont en troupe faire des promenades à plus de deux cents lieues en mer, et reviennent le soir sur le rivage qu'elles ont quitté le matin; et l'on a vu un pigeon porter en quarante-huit heures une lettre de Babylonne à Alep, distance qu'un homme pourrait à peine franchir dans trente jours de marche.

L'éducation perfectionne encore ces mouvements variés, et cette éducation c'est la nature qui la donne. Vous avez vu quelquefois la tendre Philomèle voltiger en montrant à ses petils un insecte qu'elle tient dans son bec; c'est un appât qu'elle leur tend. Inquiète, éperdue, elle les appelle, les excite, les attire sur le bord du

nid, et les force d'essayer leurs ailes. Mais le plongeon de l'Islande 1 offre un spectacle plus frappant encore de la sollicitude maternelle. Cet oiseau, qui vit sur les rivages de la mer, ne bâtit son nid qu'au sommet des montagnes les plus escarpées. Dès que son petit a mué, la mère cesse de lui apporter sa nourriture habituelle; mais elle continue de lui rendre visite, voltige autour de lui en battant des ailes, comme pour l'inviter à la suivre. L'oiseau, pressé par la faim, s'approche des bords du précipice, hésite longtemps, puis se hasarde et s'élance dans l'air. Mais ses ailes trop petites ne peuvent le soutenir; il va se briser en tombant sur les rochers, lorsque sa mère se glisse sous lui, appelle le mâle qui vient à son secours, et tous deux comme de concert, déploient leurs ailes

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Le Svart-Fugl. Voyage en Islande, tome 3, page 286.

en laissant assez d'espace à leur petit pour faire agir les siennes. C'est ainsi qu'ils arrivent aux bords de la mer où la nation entière est assemblée. Dès qu'on les aperçoit, des nuées d'oiseaux s'empressent de les accueillir, reçoivent le petit, le soutiennent dans l'air, le guident au milieu des flots, se pressent autour de lui en poussant de longs cris de joie, et se réjouissent à l'aspect de ce nouveau compagnon que la Providence leur envoie et dont l'amour maternel vient de leur confier le bonheur.

C'est ainsi que les oiseaux, ces brillants favoris de la Nature, semblent avoir épuisé ses dons. C'est elle qui prend soin de leur parure, embellit leurs voix, guide leur voyage, sait éveiller leur instinct, et les ramène au printemps.

Le printemps qui les voit fidelles A nos bocages enchanteurs,

### 224 LETTRES A SOPHIE, LIVRE II.

Les revêt de plumes nouvelles, Les peint de brillantes couleurs Qui semblent naître avec les fleurs, Et disparaissent avec elles. Des chants expriment leurs désirs, L'amour anime ce langage, De ses plus touchants souvenirs, Et l'on voit cesser leur ramage En même temps que leurs plaisirs. Oh! que j'aime la destinée De cet aimable enfant de l'air, Oui, dans sa course fortunée. Franchit le cercle de l'année, Sans jamais rencontrer l'hiver! Souvent de bocage en bocage Il vole aux pieds de la beauté, Et porteur d'un galant message, Il voit tressaillir la plus sage De bonheur et de volupté. Donx habitant de la verdure, Sur nos moissons à l'aventure Il lève un tribut tour à tour: Son existence est un beau jour: C'est le chantre de la Nature Et le messager de l'amour.

Avant d'achever cette lettre, je ne dois pas oublier de vous parler de quelques oiseaux inconnus de Buffon. De ce nombre

est le gros-bec du Bengale 1, qui se plaît dans la société de l'homme, et qui, semblable à la colombe, n'est jamais infidèle au message qu'on lui confie. Il divise son nid en quatre cellules, et le suspend au feuillage du palmier. Souvent, au milieu de la nuit, cet oiseau paraît tout à coup environné d'une lumière bleuâtre; des étincelles jaillissent de son nid, et l'arbre en est illuminé. Quelques mouches lumineuses qu'il apporte à ses petits sont la cause de ce prodige; c'est comme un flambeau que la Nature allume auprès de sa jeune famille, qui passe la nuit à la lueur de ces douces clartés.

Les oiseaux comme les insectes se réunissent quelquefois en société. Les freux bâtissent des villes qui ont leur police, leurs lois et leurs constitutions. Dès qu'une

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Recherches asiatiques de William Jones.

colonie s'est emparée d'un bosquet, l'entrée en est interdite aux oiseaux étrangers. Leur gouvernement, comme celui des Chinois, est ennemi de l'hospitalité. Ils' vont plus loin; ils refusent un asile même aux oiseaux de leur espèce, et on les a vus, armées contre armées, se livrer dans les airs de terribles combats pour conserver ce qu'ils appellent sans doute leur indépendance et leur liberté.

Le gros-bec sociable offre un nouvel exemple de ces réunions merveilleuses 1. C'est au sommet du tronc énorme et glissant d'une espèce de mimosa qu'il place son asile. Là, hors de l'atteinte des reptiles et des singes, huit ou neuf cents familles réunies possèdent chacune une petite habitation, et toutes ces habitations, comme si elle ne formaient qu'un seul nid,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Il a été observé au cap de Bonne-Espérance par M. Paterson.

sont couvertes d'un toit unique qui s'élève au-dessus de l'arbre. Ici point de sénat, point de chefs, point de distinctions: chacun est libre et répond de soi. Les nids sont tous égaux; de vastes rues y conduisent de toutes parts, et cette ville aérienne, environnée de feuillages, n'offre jamais que le spectacle de la paix et du bonneur.

La Nature semble réaliser dans les airs ces beaux projets de gouvernements que nos philosophes n'ont cessé d'enfanter depuis Aristote et Platon; car nos sages, ainsi qu'Aristophane, ont élevé leurs villes dans les nues, et vous pouvez dire, en contemplant les plaines de l'air:

C'est ici que maints politiques,
Dans leurs lois mettant leur raison,
Élevèrent leurs républiques
Sur le modèle de Platon.
On y voit des choses, je pense,
Qu'ailleurs on ne verra jamais;
On y voit l'Égalité... mais

## 228 LETTRES A SOPHIE, LIVEE II.

C'est qu'il existe une défense A chacun d'avoir plus d'esprit, Que le bon peuple qui bénit Cette merveilleuse ordonnance. Toujours la paix y règne... mais C'est qu'afin d'éviter la guerre, La république désormais Doit s'établir loin de la terre. La vertu seule a des attraits : Dans ces lieux l'on ne connaît guère Que des juges honnêtes... mais C'est qu'on n'y voit pas de procès. Au sexe je dois rendre hommage : Ici la beauté reste sage; Elle est tendre, fidèle... mais Tous les hommes y sont parsaits. Enfin ici le peuple est maître, Il est juste, ami de la paix; Il règne, il est souverain... mais Ce bon peuple est encore à naître.

FIN DU PREMIER VOLUME.

# NOTES

### DU TOME PREMIER.

# LETTRE, III.

Amour, fils de Vénus, dieu puissant d'Idalie!

Une partie de ce morceau est imitée de la célèbre invocation à Vénus, du poête Lucrèce.

Le Polype qui renatt sous le couteau qui le frappe.

La timide sensitive fuit la main qui l'approche. Elle se replie promptement sur elle-même, et ce mouvement, si ressemblant à ce qui se passe alors chez les animaux, paraît faire de cette plante un des liens qui unissent le règne végétal au règne animal. Un peu au-dessus de la sensitive, j'aperçois, dans une espèce de calice, au fond de l'eau, un petit corps tout semblable à une fleur. Il se retire et disparaît entièrement lorsque je veux le toucher. Il sort de son calice, et s'épanouit lorsque je le laisse à luimème et que je m'en éloigne. Incertain sur ce que je dois penser de la nature de cette production, je découvre à côté un autre corps de même forme, mais plus grand, et qui n'est point logé dans un fourreau. Il est porté sur une petite tige dont l'extrémité in-

I.

20



férieure tient à une plante, et dont l'autre, inclinée vers le bas, se divise en plusieurs petits rameaux.

Je me persuade facilement que c'est là une plante parasite, et, pour achever de m'en convaincre, je la taille à la moitié de sa longueur.

Elle repousse bientôt, et paraît telle qu'elle était auparavant. Je m'arrête à la considérer. Je vois les petits rameaux s'agiter et s'étendre au point d'atteindre à plusieurs pouces de distance; ils sont d'une finesse extrême, s'écartent de tous côtés.

Un vermisseau vient à passer, et touche légèrement un de ces rameaux; aussitôt ce rameau s'entortille autour du vermisseau, et, en se racourcissant, il le conduit vers l'extrémité supérieure de la tige. Là, je découvre une petite ouverture quis'agrandit pour recevoir le vermisseau; il entre dans une longue cavité que renferme la tige; il y est dissous et digéré sous mes yeux, et je vois le résidu sortir par la même ouverture, un moment après; cette production singulière se détache de la plante, et se met à marcher; les rameaux, après avoir fait la fonction de bras, font celle de jambes.

A tous ces traits, je ne puis m'empêcher de reconnaître que ce que je ne prenais pour une plante parasite est un véritable animal. Je vais observer la portion que j'en ai retranchée, et je vois avec surprise qu'elle a crû, et qu'elle est devenue en tout semblable à l'autre.

Mais ma surprise augmente beaucoup, lorsqu'au

bout de quelques semaines je trouve ees animaux transformés en deux petits arbres fort touffus.

Du trone, que je reconnais pour le corps de l'animal, sont sorties, de part et d'autre, plusieurs branches; ces branches en ont poussé de plus petites, celles-ci de plus petites encore; toutes s'agitent en divers sens, et allongent leurs rameaux, pendant que le trone demeure fixé à un appui. Cet assemblage surprenant ne forme qu'un seul corps, et la nourriture que prend une des parties se communique successivement à toutes les autres. Enfin, cet assemblage se décompose, chaque branche se sépare, et va vivre en son particulier. Plein de ces merveilles, je partage un de ces animaux, selon sa longueur, jusque vers le milieu du corps: bientôt j'ai un monstre à deux têtes.

Je réitère l'opération un grand nombre de fois, sur le même sujet, et je donne ainsi naissance à une hydre plus étonnante encore que celle de Lerne.

Je partage plusieurs de ces animaux transversalement, et j'en mets les portions bout à bout; elles se greffent ou s'unissent les unes aux autres, et ne composent plus qu'un seul animal.

A ce prodige j'en vois succéder un nouveau : je tourne un de ces insectes, comme on ferait un gant, je mets le dehors dedans, et le dedans dehors.

Il ne lui est survenu aucun changement: il vit, croît et multiplie.

Ces animaux qui multiplient de boutures, et par rejetons; ces animaux qu'on greffe, qu'on retourne, sont les polypes, s'il est besoin de les nommer.

Digitized by Google &

Les espèces en sont fort diversifiées. Beaucoup ne changent jamais de place; il en est qui se partagent d'elles - mêmes selon leur longueur, et qui forment ainsi de forts jolis bouquets, dont les fleurs sont en cloche. (BONNET, Contemplation de la Nature, 3º. partie.)

Le Puceron qui reste vierge et se reproduit sans

Les pucerons ne sont pas les seuls qui jouissent de cette propriété. M. Jurine, l'un des naturalistes les plus distingués de l'Europe, a fait sur les monocles (espèce de crustacés que l'on place entre les coquillages et les poissons, et qui sont recouverts d'une croûte calcaire ) des expériences extrêmement curieuses qu'il se propose de publier. Voici ce qu'il m'en écrivait il y a quelques temps : Les monocles ont un cœur musculaire dont les contractions sont bien apparentes et bien fréquentes; mais ce qu'ils ont de plus intéressant, du moins dans quelques genres, c'est un appareil de branchies admirables, dont on n'a pas d'exemples; j'ai isolé dix-huit générations successives, et les femelles de ces dix-huit générations ont toujours éte fécondes. Les pucerons en font autant, mais dans une saison seulement.

La Mouche qui pond un œuf aussi gros qu'elle.

Une poule qui pondrait un œuf aussi gros qu'elle, et dont il éclorait un coq ou une poule, nous offrirait un prodige que nous aurions peine à croire sur le rapport de nos propres yeux. Une mouche qui

hante les chevaux, et que sa forme a fait nommer mouche-araignée, nous offre un pareil prodige; il ne doit pas nous paraître moins étrange, pour n'avoir lieu que dans un insecte. S'il était une loi du règne organique à laquelle nous ne connaissions aucune exception, c'était assurément celle qui veut que tout corps organisé ait à croître après sa naissance. Voici néanmoins une mouche qui pond une espèce d'œuf, d'où sort une mouche aussi grande et aussi parfaite que sa mère. Cet œuf est presque rond, d'abord blanc, puis d'un noir d'ébène, et qui a de l'éclat. Sa coque est ferme et polie... Mais je me hate de détromper mon lecteur, ceci n'est point un véritable œuf; il n'en a que les apparences : c'est l'insecte lui-même qui a pris la forme de boule allongée, dans une coque faite de sa propre peau; la chose n'en devient pas moins merveilleuse. Tous les insectes qui se métamorphosent subissent leurs diverses transformations hors du ventre de leur mère. Ils ont même beaucoup à croître avant que de subir leur première transformation, et ne croissent plus après l'avoir subie.

Nous avons donc ici un insecte qui se transforme même dans le ventre de sa mère, et qui n'a plus à croître des qu'il en est sorti.

Ne vons défiez pas de la vérité de ce fait, il est trop bien attesté; mais je ne veux laisser aucun doute dans votre esprit. On a ouvert, à différents termes, de ces coques de la mouche-araignée, de ces prétendus œufs; et l'on y a trouvé les mêmes

20

choses qu'on voit dans les nymphes en boule allongée, observées dans leurs différents ages. Je puis vous dire plus : on a découvert des stygmates à cette espèce de coque qu'on prendrait pour un véritable œuf, preuve évidente qu'elle était la peau d'un ver qui s'est transformé sous cette peau même. Un œuf ne se donne pas des mouvements : notre coque s'en donne quelquefois de très-sensibles, et, dans certaines circonstances, l'intérieur en laisse apercevoir qui attirent l'attention de l'observateur. Il lui semble voir de petits nuages qui se succèdent sans interruption, et qui vont, d'un mouvement progressif et assez uniforme, d'un bout de la coque au bout opposé. Dans les coques avortées ou ponducs avant terme, ces conches nébuleuses ont une direction contraire à celle qu'elles ont dans les coques à terme. Vous avez vu que la circulation change de direction chez la nymphe; puisque nos couches nébuleuses en changent aussi, elles nous indiquent assez clairement que la coque avortée est le ver lui-même, qui n'a pas encore subi sa métamorphose. Ce ver est à la vérité un être fort singulier : il n'a ni tête, ni bouche, ni aucun membre; mais un insecte appelé à prendre tout son accroissement dans une sorte d'ovaire, n'avait besoin ni de bouche, ni de membre; il y est nourri apparemment comme le sont les œufs des oiseaux dans les trompes qui les renferment. Une dissection délicate démontre l'ovaire de la mouche, et le ver logé au milieu. ( Contemplation de la Nature , part. 9. )

### LETTRE VIII.

#### SUR LE CARBONE ET LE DIAMANT.

Note communiquée par M. PATRIN.

La substance à laquelle les chimistes modernes ent donné le nom de *Carbone* est la base la plus pure, la plus homogène du *charbon*: celui-ci contient de l'oxigène, dont le *carbone* est exempt, ainsi que l'a reconnu M. Guyton-Morveau, dans ses expériences sur le diamant.

Le carbone est très-répandu dans la Nature: l'air atmosphérique en contient à peu près un centième, sous la forme de gaz acide carbonique, dans lequel, à la vérité, une fort petite masse de carbone occupe un très-grand espace.

Le carbone, sous la forme solide, compose à lui seul la presque-totalité de la matière du bois et des autres végétaux; il entre pour une portion notable dans la composition des matières animales; enfin il se trouve en immense quantité dans plusieurs substances minérales: il est un des principaux ingrédients de la houille ou charbon de terre, dont la masse est incalculable; il entre pour beaucoup dans la composition du marbre et de la pierre ealcaire, qui forme à elle seule de vastes chaînes de montagnes, et des bancs ou assises qui couvrent une grande partie du globe, et dont l'épaisseur est

quelquefois de plusieurs centaines de pieds. La pierre calcaire qui se trouve dans les terrains primitifs contient la même quantité de carbone que celles des montagnés secondaires. Dans l'une et dans l'autre il est à l'état d'acide carbonique, et il forme, par sa combinaison avec la matière calcaire de ces pierres, ce que les naturalistes et les chimistes appellent chaux carbonatée ou carbonate de chaux.

On regarde le carbone comme une substance simple ou du moins indécomposable, dans l'état actuel de la science; cependant il paraît certain que la Nature le forme journellement; nous en avons la preuve dans l'énorme quantité qu'en contiennent tous les arbres des forêts, et tous les végétaux qui couvrent la surface de la terre, qui sont, comme je viens de le dire, presque entièrement composés de carbone. On ne saurait supposer avec la moindre vraisemblance que tout ce carbone soit fourni par l'atmosphère, puisqu'elle n'en contient qu'une quantité si petite qu'elle serait évidemment insuffisante pour fournir à une aussi grande consommation.

Il me paraît extrêmement probable que c'est la lumière du soleil qui contribue plus que toute autre substance à la formation du carhone; les plantes qui croissent à l'ombre n'en contiennent presque point, quoiqu'elles aient un libre contact avec l'air de l'atmosphère; tandis que celles qui jouissent de l'influence vivifiante des rayons solaires, quoique privées du renouvellement de l'air environnant, et dépourvues de toute nourriture de la part du sol, puisqu'on les a semées dans du sable quartzeux simplement humeoté d'eau pure, contiennent néanmoins la même quantité de carbone que les plantes qui croissent à la manière ordinaire. C'est ce qui se trouve démontré par les expériences récentes de M. Braconot. Ce savant observateur a semé une pincée de graines de moutarde dans de grands bocaux de verre dont il a fermé l'ouverture, mais qu'il a tenus exposés au soleil; il n'y avait autre chose dans ces vases que du sable humecté; cependant les plantes qui sont provenues de ces graines, ont donné par la combustion quatre grammes 8/10" de charbon, qui n'a puêtre fourni que par la lumière ou par l'hydrogène provenant de la décomposition de l'eau dont le sable était humecté. ( Annal. de Chim., Févr., et Mars 1807.)

J'observe à cette occasion que la lumière, l'hydrogène et le carbone, ont des propriétés essentielles qui leur sont communes, notamment une extrême affinité pour l'oxigène: on voit que des oxides métalliques exposés à l'action de la lumière sont désoxidés, et passent à l'état de métal pur. Il en est de même des oxides traités avec l'hydrogène dans des vaisseaux clos; ils sont désoxidés, et il y a formation d'eau par la combinaison de l'hydrogène avec l'oxigène dégagé des oxides mis en expérience. Il y a pareillement désoxidation et formation d'eau, lorsqu'on traite dans des vaisseaux

clos les oxides métalliques avec le charbon, ce qui prouve que le carbone n'est qu'une modification de l'hydrogène, ou du moins que l'hydrogène est une de ses parties constituantes; car on ne peut pas supposer que l'hydrogène, fourni par le charbon, pour former de l'eau, pût provenir de l'humidité qu'il aurait retenne, puisqu'on a le plus grand soin, pour faire ces sortes d'expériences, de tenir le charbon en ineandescence pendant plusieurs heures.

D'après beaucoup d'autres faits analogues, îl paraît vraisemblable que la lumière, l'hydrogène et le carbone ne sont que des modifications d'une seule et même substance Buffon lui-même avait déjà été conduit, par différentes observations, à soutenir que le charbon n'était autre chose que la matière du feu fixée sous une forme concrète: or, on connaît assez l'étroite analogie qui règne entre la lumière et le feu; ainsi la sagacité de Buffon avait pressenti ce que les expériences modernes semblent confirmer.

Ne pourrait-on pas dire, d'après cela, que l'hydrogène que les végétaux exhalent pendant la nuit
n'est autre choseque la lumière surabondante qu'ils
ont absorbée pendant la présence du soleil, et qui a
été modifiée en hydrogène par la force de l'organisation; et que la lumière qu'ils répandent pendant leur combustion est celle qui s'est assimilée
à leur substance, et fixés sous une forme solide;
enfin, que le charbon qu'ils laissent quand en les

brûle, est, comme le disait Buffon, la matière du feu rendue solide, et combinée avec un peu d'oxigène?

Tout cela se trouve parfaitement conforme à l'opinion de l'homme qui connaissait le mieux la nature de la lumière; je n'ai pas besoin de dire que c'est l'immortel Newton. J'expose dans une autre note ce que ce grand homme pensait des modifications extraordinaires dont la lumière est susceptible.

Ce que les découvertes de la chimie moderne nous ont appris de plus curieux et de plus singulier sur le carbone, c'est que le plus dur de tous les corps, et la plus brillante de toutes les pierres précieuses, en un mot, le DIAMANT, n'est autre chose que le charbon pur, ou le carbone, devenu concret par un procédé dont la Nature nous dérobe la counaissance.

Les expériences aussi ingénieuses qu'exactes des plus célèbres chimistes, ont démontré que le diamant avait absolument toutes les propriétés du carbone. Traité dans des vaisseaux clos, il fournit une quantité de gaz carbonique égale à celle que produirait un charbon du même poids que le diamant: ce gaz précipite parfaitement l'eau de chaux; traité de même avec le feu doux, il le convertit en acier, tout comme le ferait une égale quantité de charbon. D'autres expériences encore confirment cette conclusion que le diamant n'est autre chose qu'une concrétion de carbone.

Mais si ce carbone n'était autre chose que la lumière elle-même, comme je l'ai dit il y a longtemps dans mon Histoire nat. des minéraux, et dans le Nouveau Dictionnaire d'Hist; nat., au mot DIAMANT, alors le phénomène serait moins surprenant : or , toutes les circonstances qui accompagnent la formation du diamant tendent à confirmer cette opinion. Ce n'est qu'entre les tropiques qu'on trouve cette précieuse matière : ce n'est même que dans la partie de la zone torride où le soleil fait le plus long séjour, où deux fois par an, à deux époques très-rapprochées l'une de l'autre. il se trouve perpendiculaire, et que deux fois de suite il inonde d'un torrent de lumière ; c'est dans la presqu'ile occidentale de l'Inde, vers le 18e degré de latitude boréale : c'est dans les plaines du Brésil, également vers le 18e degré de latitude, dans l'hémisphère austral. Dans l'une et l'autre de ces contrées, toutes les circonstances locales se trouvent réunies pour accumuler les rayons solaires, et leur donner une plus grande énergie. Les gites des diamants sont dans des plaines environnées de cordons de rochers, qui réfléchissent les rayons, et les concentrent sur le sol, comme dans le foyer d'un miroir ardent; et ce sol lui-même, qui n'est qu'un minerai ferrugineux, se trouve, par sa nature et par sa couleur noirâtre, le plus propre qu'il soit possible pour absorber le calorique et les rayons de la lumière. Ce n'est enfin qu'à la superficie même du sol ou tout au plus à quelques pieds de profondeur, que se rencontrent ces précieuses concrétions : circonstance qui achève de prouver que leur formation est l'effet d'une cause extérieure, très-différente des fluides intérieurs, qui forment les métaux dans les profondeurs de la terre.

Pour achever de démontrer d'une manière directe que le carbone, l'hydrogène et le diamant ne sont que des modifications de la même sebstance, il suffit de rappeler les expériences faites par MM. Bror et Arrago, sur la force réfringente du diamant. Ces savants ont trouvé, comme Newton, que cette force, qui est toujours proportionnée au degré de combustibilité de la substance mise en expérience, était plus puissante dans le diamant que dans tout autre corps, d'où ils ont conclu qu'il fallait nécessairement qu'il contint très-abondamment la plus combustible de toutes les matières, c'est-adire l'hydrogène.

Mais comme d'un autre côté, les plus grands chimistes ont reconnu que toute la matière du diamant avait les propriétés caractéristiques du carbone, il s'ensuit que le carbone et l'hydrogène ne sont qu'une seule et même substance, qui ne diffère, dans l'un et dans l'autre, que par son mode d'agrégation; on ne doit donc pas être surpris si le charbon lemieux calciné contient toujours de l'hydrogène, puisque l'hydrogène n'est que la matière même du charbon, de même que le diamant.

I.

## L'autre produit la foudre (le gaz hydrogène).

L'hydrogène, d'après tous les travaux qui ont eu la recherche de sa nature et de ses propriétés pour objet, est la base du gaz inslammable pur, qu'on a nommé suivant la même marche de la nomenclature, gaz hydrogène. C'est un corps éminemment combustible, dont le caractère spécifique, source du nom qui lui a été donné, est de former l'eau avec l'oxygène qui le brûle, qui est très - dissoluble dans le calorique, et qui prend le plus facilement la forme gazeuze la plus rare possible, qui se trouve fixé dans beaucoup de combinaisons, et dont les propriétés, exactement et méthodiquement reconnues dans les expériences et la doctrine pneumatiques, ont beaucoup avancé la théorie générale de la chimie. Il faut étudier successivement le gaz hydrogène et l'hydrogène.

Quoiqu'on ait depuis longtemps une connaissance quelconque de vapeurs inflammables naturelles des mines, des carrières de charbon de terre, ainsi que de celles qui se dégagent de plusieurs opérations de chimie, telles que les dissolutions métalliques dans les acides, etc.; quoiqu'on eût décrit et remarqué leur propriété combustible et détonanté, comme on le voit dans les ouvrages de Boyle, de Hales, de Boërhave, et de Sthal, ce n'est qu'en 1766 que M. Cavendish a bien reconnu l'existence de ce fluide élastique, et l'a bien distingué de tous les autres, en le recueillant en particulier, et en examinant ses propriétés. MM. Priestley, Sennebier et Volta, l'ont ensuite étudié avec soin dans la plupart de ses combinaisons. On l'appelait alors air inflammable, ou gaz inflammable; en 1787, en le reconnaissant comme formé d'un être simple, fondu dans le calorique, et en distinguant soigneusement sa base d'avec le gaz lui-même, les chimistes pneumatistes français l'ont caractérisé par les mots gaz hydrogène et hydrogène.

Ce n'est point parmi les produits naturels qu'on peut recueillir le gaz hydrogène. Celui qui se dégage abondamment des couches de charbons fossiles humectés ou exposés à l'air, des végétaux pourris au fond des eaux stagnantes, des étangs, des marais, des terrains bourbeux, n'est rien moins que du gaz hydrégène pur. Il contient plusieurs substances diverses en dissolution, et ses propriétés varient singulièrement, suivant le nombre ct la proportion de ces substances. Il en est de même de celui qui s'exhale des volcans enflammés, des laves rouges coulant dans l'eau, des eaux minérales sulfureuses. On verra par la suite que ces gaz sont autant d'espèces diverses de gaz inflammables, dont le gaz hydrogène fait bien la base constante, mais dans lesquelles ce gaz est en même temps le dissolvant de plusieurs matières différentes, et en proportions variées.

Pour obtenir le gaz hydrogène le plus pur, ou plutôt le moins impur possible ( car c'est un problème encore irrésolu en chimie de l'avoir dans un état de pureté parfaite), on se sert ou de l'action de l'eau sur le fer rougi au feu, ou de la dissolution de fer très-doux ou de zinc dans l'acide sulfurique ou dans l'acide muriatique étendu d'eau. C'est pendant l'action réciproque de ces matières, et par le jeu d'attractions électives, que le gaz hydrogène se dégage, et qu'on le recueille dans des appareils convenables, c'est-à-dire dans des cloches ou flacons pleins d'eau, renversés sur des tablettes de cuves pneumatochiques, et recevant les extrémités de tubes qui partent des bouteilles où s'opèrent les dissolutions. Toutes les autres opérations dans lesquelles on obtient des gaz inflammables, comme les distillations de matières organiques, ne donnent que du gaz hydrogène très-impur, et dont on ne peut pas séparer les substances différentes qui l'altèrent. (Founcroy, Chimie, tome 2.)

## Le simple contact d'un troisième donne la mort.

C'est l'effet que pourrait produire le gaz hydrogène sulfuré, posé sur la peau nue.

On connaît également peu la combinaison directe et binaire, du soufre avec l'hydrogène, quoiqu'il soit bien prouvé que ces deux corps sont susceptibles d'en former une. Il est certain qu'ils sont souvent unis ensemble, à la vérité avec quelques autres matières encore, dans les composés compliqués qui appartiennent à l'organisation végétale et animale; mais on opère la combinaison directe et binaire de l'hydrogène et du soufre par quelques moyens dont il est nécessaire d'exposer ici la théorie et l'influence générales, quoiqu'elle n'ait lieu qu'à l'aide de plusieurs autres corps différents qui n'ont point encore été traités.

Toutes les fois que le gaz hydrogène naissant, c'est-à-dire l'hydrogène, au moment où il prend la forme gazeuse, se dégage d'un milieu, ou d'un mélange ou d'une combinaison tenant du soufre très-divisé, il en emporte toujours une plus ou moins grande quantité en dissolution, il acquiert de nouvelles propriétés, une pesanteur bien supérieure à la sienne, une odeur extrêmement fétide, un méphitisme terrible, la propriété de donner une flamme bleue et de déposer du soufre en brûlant, celle d'en précipiter également par le contact de l'air, et surtout de la dissolubilité dans l'eau, etc. (Fourcroy, Chimie, tom. 2.)

Voulez-vous que le Physicien évoque les ombres, etc., etc.?

Il est ici question de la fantasmagorie.

Voulez-vous que, nouveau Callinique, etc.?

Je veux parler ici du feu grégeois qui fut découvert au septième siècle, par Callinique, ingénieur grec. Le secret de ce fcu se perdit ensuite jusqu'au règne de Louis XV; alors un nommé

21<sup>¥</sup>

Dupré le retrouva, mais Louis-le-Bien-Aimé refusa de s'en servir, et mérita, par cette action, d'être béni par les siècles à venir.

Le brave Joinville, dans ses précieux et naïfs Mémoires, fait une peinture effrayante des effets terribles de ce feu, qui s'anime dans l'eau. Et tanstôt, s'écrie-t il, que les Turcs jettèrent le premier coup de feu, nous nous mêmes à genoux... la manière du feu grégeois était telle qu'il venait bien devant aussi gros que ung tonneau, et de longueur la queue en durait bien comme une demicanne de quatre pans ; il faisait tel bruit à venir, qu'il semblait que ce fust foudre qui cheut du ciel, et semblait d'ung grand dragon, volant par l'air, et jestait si grant clareté qu'il faisait aussi clair dedans notre ost comme le jour.... Et toutes les fois que notre bon roi Saint-Loys oyait qu'il nous jestait ainsi ce feu, il se jestait à terre et tendait ses mains, la face levée au ciel, et criait à haulte voix à notre Seigneur, et disait, en pleurant à grand larmes : Beau sire Dieu Jésus-Christ garde-moi et toute ma gent ..... Quelle naïveté! quelle foi! quel tableau!

Ce feu terrible vient d'être retrouvé par un chimiste anglais nommé Davy. On n'est pas encore d'accord sur le nom qu'on doit lui donner. Quelques chimistes le nomment hydrure de potasse, quelques autres, métal de potasse; on attend à ce sujet un travail du professeur Thénard, qui doit décider la question.

Du charbon, du fér et de la potasse étant calcinés, il se forme de l'hydrure ou du métal de potasse, par la réaction du fer et de la potasse; cette hydrure s'unit au charbon, et il en résulte upe masse noire qui s'enflamme dès qu'elle touche un corps humide.

## LIVRE SECOND.

### LETTRE IX.

L'Air est le véhicule du Son.

L'air est le véhicule du son. Mais quelle est l'altération qui survient dans ce milieu à l'occasion du corps sonore? C'est ce que nous allons exposer. Si vous pincez une corde d'instrument, vous y remarquerez un mouvement qui la fait aller et venir aveo vitesse en-delà et en-deçà de son état de repos; et ce mouvement sera d'autant plus sensible que la corde sera plus grosse. Appliquez votre main sur une cloche en volée, et vous la sentirez frémir. La corde vient-elle à se détendre, ou la cloche à se fendre, plus de frémissement, plus de son. L'air n'agit donc sur nos oreilles qu'en conséquence de ce frémissement. C'est donc ce frémissement qui le modifie. Mais comment? Le voici. En vertu des

vibrations du corps sonore, l'air environnant en prend et exerce de semblables sur ses particules les plus voisines; celles-ci, sur d'autres qui leur sont contiguës, et ainsi de suite, avec cette différence seule que l'action des particules, les unes sur les autres, est d'autant plus grande que la distance au corps sonore est plus petite. L'air, mis en ondulation par le corps sonore, vient frapper le tympan. Le tympan est une membrane tendue au fond de l'orcille, comme la peau sur un tambour; et c'est de la que cette membrane a pris son nom. L'air agit sur elle, et lui communique des pulsations qu'elle transmet aux nerfs auditifs. C'est ainsi que se produit la sensation que nous appelons son.

Le son, par rapport à nous, n'est donc autre chose qu'une sensation excitée à l'occasion des pulsations successives que le tympan reçoit de l'air ondulant qui remplit nos oreilles.

Il suit de la que la propagation du son n'est pas instantanée. Le son ne parcourt un espace déterminé que dans un temps fini. Mais ce que je regarde comme un des phénomènes de la nature les plus inexplicable, c'est que son mouvement est uniforme; fort ou faible, grave ou aigú, sa vitesse est-constante. Les vicissitudes que la différence des lieux et des températures peut causer dans la densité de l'air, et la force élastique de ses molécules, augmenteront ou diminueront la vitesse du son; mais si l'on trouve qu'il parcourt m. de pieds dans une seconde, quoique m. puisse varier d'un instant à l'autre, il pareourra deux m. de pieds en deux secondes, trois m. de pieds en trois secondes, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il se fasse quelque révolution dans l'air.

Si l'on s'en rapporte à Halley et à Flamstaed, le son parcourt, en Angleterre, mille soixante-dix pieds de France, en une seconde de temps. Sur la parole du père Marsène et de Gassendi, on assurait, il n'y a pas encore lontemps, que le vent favorable n'accélérait point le son, et qu'il n'était point retardé par un vent contraire. Mais depuis les expériences de Derham et celles que l'académie a faites, il y a quelques années, cela passe pour une erreur. (DIDEROT, Principes d'Acoustique, tome 2.)

Les expériences de Spallanzani et de Jurine out prouvé, de la manière la plus évidente, que les chauve-souris aveuglées pouvaient éviter en volant les plus légers obstacles, et qu'elles volaient même avec plus de circonspection que les clairvoyantes.

Le premier de ces naturalistes a supposé qu'il devait exister dans ces animaux un sixième sens destiné à suppléer celui de la vue. Le second, avant que d'asseoir aucune opinion à ce sujet, a commencé par disséquer le cerveau des chauvesouris pour reconnaître le volume des nerfs destinés à chaque organe, et le comparer à celui des

souris. Après cette recherche préliminaire, il a examiné particulièrement l'appareil auditif, et il a vu qu'il était infiniment développé et qu'il occupait presque la moitié de la base du crâne, ce qui a fait soupçonner à notre auteur que l'organe auditif pouvait remplacer chez les chauve-souris le sens de la vue. Ces soupçons ont été confirmés par des expériences directes, puisque les chauve-souris aveuglées allaient se heurter contre les corps qu'on opposait à leur vol, lorsqu'au moyen d'un obturateur convenable on avait suspendu momentanément les fonctions des nerfs auditifs.

Il ne sera donc pas nécessaire de supposer gratuitement chez ces animaux un développement particulier du sens du toucher, au moyen des nerfs qui se ramifient sur la membrane de leurs ailes pour expliquer cette faculté remarquable de pouvoir voler, quoique aveugles, avec autant de discernement que si elles ne l'étaient pas.

P. S. Le mémoire qui renferme le détail des observations faites par ce naturaliste paraîtra incessamment, et sera accompagné d'une planche où l'on verta non-seulement figuré l'appareil auditif de deux espèces de chauve-souris, mais en outre le volume des nerfs qui sortent du cerveau.

# LETTRE XI.

Tel est le Pérou, au rapport du savant don Ulloa.

Le chaud et le froid y sont tempérés avec un accord qu'on ne voit dans aucun autre climat entre ces deux contraires. L'humidité y étant continuelle, et l'action du soleil presque toujours capable de pénétrer et de fertiliser la terre, on peut dire que pendant toute l'année ce pays jouit des richesses de l'automne unies au douceurs du printemps. A mesure que l'herbe sèche d'un côté, il en croît de l'autre, et les fleurs ne sont pas plutôt fanées que l'on en voit éclore de nouvelles; il en est de même des arbres qui sont sans cesse parés de feuilles et de fleurs, et toujours chargés de fruits, les uns verts, les autres mûrs. A l'égard des. grains, on voit aussi dans le même lieu semer d'un côté et moissonner de l'autre; les semences nouvelles germent, celles qui ont été plus tôt mises en terre croissent; les plus avancées poussent des épis; d'autres sont au moment d'être recueillies : ce qui présente continuellement sur ces collines une vive peinture de nos quatre saisons de l'année. On ne laisse pas d'avoir des temps réglés pour les grandes récoltes; mais le temps propre à semer dans un lieu est souvent passe depuis un mois ou deux pour un autre lieu, quoique peu éloigné, et n'est pas encore arrivé pour un troisième. Ainsi

toute l'année se passe à semer et à recueillir, soit dans le même lieu, soit en différents cantons. Cette inégalité vient de la situation diverse des montagnes, des collines, des plaines et des coulés. On ne doit pas être étonné si, dans une température si heureuse, dans un sol si fertile, l'excellence des fruits et des denrées répond à leur abondance ; quoique l'agriculture soit tellement négligée dans tout ce pays, que l'on ne sait ce que c'est que de greffer les arbres ni les tailler; ils sont tels que la Nature les produit, l'industrie n'y ajoute rien. Leur fertilité est donc un effet de la fécondité naturelle du sol, entretenue et augmentée par les cendres et les sels que les fréquentes éruptions des volcans répandent sur les plaines et par les qualités favorables de l'air.

Le pays dont nous venons de parler est renfermé dans la cordillière, qui est double, et le sépare a l'est et à l'ouest du reste de l'Amérique. La première de ces deux chaînes de montagnes est à environ quarante lieues de la mer; elles courent sur deux lignes parallèles du nord au sud, à sept ou huit cents lieues de distance, suivant la position de leurs sommets qui s'éloignent ou qui se rapprochent. Quito, et presque toute la province de ce nom, sont situées dans cette longue vallée qui, malgré sa grande hauteur, paraît une vallée assez basse relativement aux sommets très-élevés entre lesquels elle s'étend dans une largeur de cinq à six lieues; les montagnes, qui semblent décider de la

Digitized by Google

température de ce pays, ne sont doubles que dans l'espace d'environ cent soixante dix lieues, depuis le sud de Cuença jusqu'au nord de Popayan, dans la nouvelle Grenade; au-delà, le pays change de qualité, les dispositions de l'air n'y sont plus les mêmes, ni aussi saines. (L'abbé RICHARD.)

FIN DES NOTES DU PREMIER VOLUME.

Digitized by Google

# ARGUMENTS DU 1° VOLUME.

## LIVRE PREMIER.

DE QUELQUES LOIS GÉNÉRALES DE LA NÂTURE.

LETTRE Ire.—Immensité de la nature. Dieu ne peut être connu que par ses ouvrages. Système de Thalès, de Phérécide, d'Hippon, d'Anaximène et de Zénon. Ce qu'Héraclite et Anaxagore pensaient du soleil. Histoire abrégée de la physique ancienne. Hommage à Bernardin de Saint-Pierre. Vers sur les amours de Paul et Virginie. Définition de la véritable science. Idée de Montaigne. Anecdote sur le roi de Siam. Vers à Parny et à Bertin.

LETTRE II. — Découvertes de Newton sur la lumière. Vers à Buffon, comme historien des animaux; ses erreurs, ses systèmes. Lavoisier créateur d'une nouvelle science. L'enfant des bords du Rhin. On interroge la nature à toute heure, et chaque siècle elle répond un mot.

LETTRE IIIº. - Invocation à l'Amour. De l'hypothèse de Pythagore, que tout est sensible dans la nature. De la Mythologie; rapprochements de quelques fables. Fleurs qui ne croissent que sur les bords des eaux. Origine du nom de ne m'oubliez pas, qu'on donne à une petite fleur de nos ruisseaux. Le rossignol. Système des modernes sur la sensibilité de la nature. Expérience singulière de cristallographie. Système plaisant sur la formation des pics de granit de l'Antissana et du Chimboraço. La terre est un être animé qui dévore tous les êtres. Vers sur sa puissance. Expérience sur la sensibilité d'un arbre. Mouvement merveilleux des feuilles et des racines. Virgile et le Tasse ont animé les plantes. Effet singulier d'un nuage sur le mimosa eburnea. Le baromètre et le calendrier de Flore. Vers sur le langage des fleurs. Phénomène singulier relatif au mariage des plantes. Prévoyance de la nature dans la position des étamines et des

pistils. Il est difficile de distinguer un chat d'un rosier. Vers sur les abeilles. Amours et instincts des abeilles. Un aveugle a vu ce qui a échappé à plusieurs académies. Huber et Burnens. Tout est sensible dans la nature. Merveilles que présentent quelques insectes, Conclusion.

LETTRE IV. — De l'attraction; histoire de sa découverte. Réflexion de Newton en voyant tomber une pomme. De la pesanteur, du mouvement et de l'harmonie des mondes.

LETTRE V°. — Des affinités chimiques et de la raréfaction. De la beauté. Chaîne d'amour qui s'élève graduellement depuis la pierre dont les éléments s'allient et s'unissent, jusqu'à l'homme qui a le pouvoir d'aimer. Vers sur les affinités. De l'affinité élective. Des opérations délicates de la nature. Ce qu'elle fait avec une feuille d'arbre. Observation du voyageur Busbeck, sur les chèvres

d'Angora. De la raréfaction. Harmonie des trois états de l'eau. Affinités morales.

LETTRE VI°. — Du mouvement. Vers sur l'harmonie des mondes et les grandes lois de la nature. Des deux mouvements de la nature, et des bienfaits dont ils sont la cause. Du repos apparent et du vrai repos. Lois générales du mouvement. Du mouvement par rapport aux tableaux de la nature. Une jeune beauté dans une prairie. Du mouvement des animaux; de la forme de leurs pieds. Une ode d'Anacréon. Des insectes; des zoophytes. Belles harmonies.

LETTRE VII°. — Loi de conservation. Vers à Buffon et à Lafontaine. Des ruses des animaux. Comparaison des armes des insectes et de celles des grands quadrupèdes. Ruses des poissons et des coquillages. Tableau de la nature. Combat d'une araignée et d'un sphex. De l'amour maternel. L'araignée-loup. La tipule, le papillon. Vers sur les nids des oiseaux. Vers sur le langage des

oiseaux. Comment la nature enseigne à plaire aux animaux. Des parures qu'elle leur prodigue à l'époque de leurs amours. Vers sur l'amour et la vieillesse.

LETTRE VIII°. — Vers sur le génie de l'homme. Description d'un cabinet de physique. Puissance des physiciens. Archimède. Descartes. Callinique. Vers sur la grandeur de l'homme. L'aimant. Puissance de la géométrie. Il ne faut juger qu'avec timidité les travaux des savants. Apollonius Pergeus. Vers sur la décomposition de la lumière. Vers sur le siècle de Louis XIV. Hommage à la poésie.

#### LIVRE SECOND.

DE L'AIR.

LETTRE IX. — Que l'air est le véhicule du son. Vers sur la poudre à canon. Système d'Anaximène, de Diogène et d'Archélaüs. Sylphes légers qui recueillent nos pensées. Tableaux de la chevalerie. Puissance de la parole. Expérience dans la machine pneumatique. Air léger des montagnes. Air épais des cavernes. Le portevoix d'Alexandre. Des échos. Vitesse du son. Expérience du tambour. De la structure de l'oreille. Différentes formes des oreilles des animaux. L'ouie n'est pas la même dans les oiseaux des bocages et dans ceux des forêts. De la musique. Dithyrambe imité de Pope.

LETTRE X°.—Peinture de l'automne. De l'effet du bruit des vents sur l'âme. Frémissement profond des forêts. Les anciens connaissaient ces influences. Des harpes d'Éole; inventions merveilleuses des Chinois. Le matelot et le voyageur. Vers sur la mélancolie. Tibulle. Schiller sur l'Elbe. Les Helvétiens. Les Arabes. Les sauvages de l'Amérique: Ossian. Promenade dans la plaine des Broteaux. Vers pour demander qu'un monument soit consacré à la mémoire des héros morts pour la patrie.

#### 260 ARGUMENTS DU DEUXIÈME LIVRE.

LETTRE XI<sup>e</sup>. — Découverte de la pesanteur de l'air. Expérience du Puy-de-Dôme. Hommage à Pascal. Du ressort, de l'élasticité de l'air. La pesanteur de l'air est une des causes de la maladie du pays. Ranz des vaches. Effet d'une romance espagnole. Explication des mystères de la statue de Memnon. Nouvelles découvertes sur la cause des incendies inopinés des forêts. L'air est imprégné de feu. Explication d'un passage de Lucrèce, et d'une anecdote du voyageur Bernier. Fusil à vent. Poudre à canon. Anecdote racontée par Plutarque.

LETTRE XII. — Des habitants de l'air. Le moineau de Lesbie. Grande loi de la nature. Il est des oiseaux pour tous les sites. Oiseaux des tempêtes, oiseaux des déserts, oiseaux des rochers, oiseaux qui plongent dans les cataractes. Le merle d'eau. Harmonie entre le palmier, le pélican et le chameau. Vers sur les oiseaux voyageurs. Chaque oiseau occupe un poste que la nature lui a confié. Le bananier des forêts de la Guinée. Les conformations singulières de quelques oiseaux

## ARGUMENTS DU DEUXIÈME LIVRE. 26

sont un bienfait de la Providence. Vers sur l'homme et sur les vains efforts qu'il fait pour conquérir la nature sur les animaux. Suites de la même loi. Du chant des oiseaux : il est modifié suivant les lieux qu'ils habitent. Chant harmonieux des cygnes de l'Islande. Tableau de ce climat. Les rossignols ne chantent qu'en Europe. Variété des mouvements des oiseaux. Viteme merveilleuse des mouettes et du pigeon. Éducation que les plongeons d'Islande donnent à leurs petits. Vers sur les oiseaux. De quelques oiseaux inconnus de Buffon. Le gros-bec du Bengale. Ville des Freux. Ville du Bec-Sociable. Singularité du nid de ces oiseaux. Vers sur les républiques formées dans les nues.

FIN DES ARGUMENTS DU PREMIER VOLUME.

20

# THIS BOOK IS DUE ON THE LAST DATE STAMPED BELOW

### AN INITIAL FINE OF 25 CENTS

WILL BE ASSESSED FOR FAILURE TO RETURN THIS BOOK ON THE DATE DUE. THE PENALTY WILL INCREASE TO SO CENTS ON THE FOURTH DAY AND TO \$1.00 ON THE SEVENTH DAY OVERDUE.

| MAR 1 1935 |  |
|------------|--|
| MAR 2 1935 |  |
|            |  |
| Tiers (Y   |  |
| Amount 6.5 |  |
| AUE 1 1965 |  |
|            |  |
|            |  |
|            |  |
|            |  |
|            |  |
|            |  |
|            |  |
|            |  |
|            |  |
| 7. Farmer  |  |

and the second s

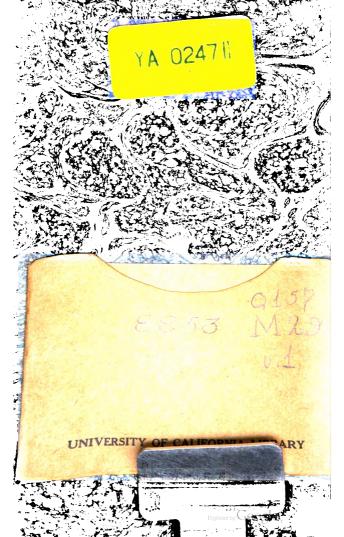

